U d'/of OTTAWA 39003002111507 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Ottawa

LE

## BIBLIOTHÈQUE

DE LA

# JEUNESSE CHRÉTIENNE

APPROUVÉE

PAR S. RM. MGR LE CARDINAL ARCHEVÈQUE DE PARIS

1re SÉRIE IN-8º

PROPRIÉTÉ DES ÉDITEURS



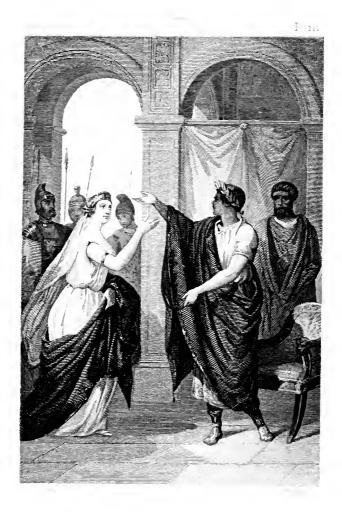

## TELLANTES CHOISIES

ID IK

# J. RACINE

Pur M.D. Sancie.



ESTHER our neds dates in

I ose yous implorer et pour ma propre vo Et pour les tristes jours d'un peuple infordine Qu'a pern avec moi vous aven condanne



### ŒUVRES CHOISIES

DE

# J. RACINE

AVEG

#### LA VIE DE L'AUTEUR

ET DES NOTES EXTRAITES DE TOUS LES COMMENTATEURS

r A I

### M. D. SAUCIÉ

AGRÉGÉ DE L'UNIVERSITÉ, PROFESSEUR DE RHÉTORIQUE

NOUVELLE EDITION



# TOURS ALFRED MAME ET FILS, ÉDITEURS

M DCCC LXVI



PQ 1887 .S3 1866



## VIE DE RACINE

Jean Racine naquit à la Ferté-Milon, le 21 décembre 1639, de Jean Racine, contrôleur du grenier à sel de cette ville, et de Jeanne Sconin, fille du procureur du roi aux eaux et forêts de Villers-Cotterets. Orphelin de père et de mère avant d'avoir atteint sa cinquième année, il fut d'abord élevé, ainsi qu'une sœur à peu près du même àge que lui, sous la tutelle de son aïeul paternel. Il fut mis ensuite au collége de la ville de Beauvais pour y faire ses humanités. On était alors en pleine guerre civile; on se battait à Paris et dans les provinces. Les écoliers euxmêmes s'en mêlèrent, et prirent parti chacun selon son inclination. Racine fut obligé de se battre comme les autres, et recut au front un coup de pierre dont il porta toujours la cicatrice. Aussi son principal le montrait-il à tout le monde comme un brave. Il paraît que cette bravoure lui passa avec l'àge, si l'on en juge par la lettre qu'il écrivit à Boileau, du camp devant Mons, le 3 avril 1691.

Ainsi que l'État, l'Église avait à cette époque ses guerres intestines. Par suite de ces troubles, plusieurs solitaires de Port-Royals'étaient retirés dans la chartreuse de Bourg-Fontaine, près de la Ferté-Milon. Il sengagérent Marie Desmoulins, aïeule paternelle de Raciue, et devenue sa tutrice en 1650, à le faire entrer à la maison des Granges, voisine de Port-Royal-des-Champs, et regardée alors comme la meilleure école pour la jeunesse. C'est là que s'étaient retirés, pour se dévouer au service de Dieu et à l'instruction des jeunes gens, l'avocat Lemaistre, le docteur Hamon, Nicole, Sacy, Lancelot. Racine trouva dans ces hommes d'un savoir éminent et d'une piété exemplaire de précieux instituteurs, qui surent à la fois cultiver en lui le goût des lettres et lui inspirer cet esprit de religion qui l'éloigna depuis de la scène française. Grâce au savant et modeste Lancelot, qui se chargea de lui enseigner le grec, il fut bientôten état de comprendre dans leur langue les chefs-d'œuvre de l'antiquité classique. Pour les lire avec fruit, il en faisait des extraits et des traductions, il y ajoutait des remarques sur les pensées et sur le style. Philosophes, orateurs, historiens, poëtes, romanciers, tous les grands écrivains furent chargés. tour à tour de fournir aux besoins de cet esprit avide; le beau, sous toutes les formes, l'attirait par un charme invincible. « Son génie néanmoins l'entraînait de préférence vers la poésie, et son plus grand plaisir était de s'aller enfermer dans l'abbaye avec Sophocle et Euripide, qu'il savait presque par cœur ; il avait une mémoire prodigieuse. Il trouva par hasard le roman grec de Théagène et Chariclée. Il le dévorait, lorsque le sacristain Claude Lancelot, qui le surprit dans cette lecture, lui arracha le livre et le jeta au feu. Il trouva le moyen d'en avoir un autre exemplaire, qui eut le mème sort, ce qui l'engagea à en acheter un troisième: et pour n'en plus craindre la proscription, il l'apprit par cœur, et le porta au sacristain en lui disant : « Vous pouvez encore brûler celui-ci

comme les autres 1.» Une telle ardeur pour la poésie ne se pouvait longtemps contenir. Le jeune élève de Port-Royal se mit à chanter les beautés champêtres de sa solitude, les bâtiments du monastère, le paysage, les prairies. le bois, l'étang, etc. Il nous reste de ces premiers essais de sa muse sept odes, qui n'ont d'ailleurs rien de remarquable. La traduction des hymnes du bréviaire romain est probablement d'une date postérieure, ou du moins il l'aura retouchée; car elle porte l'empreinte d'un talent déjà mûr, qu'on ne trouve point dans les odes dont nous venons de parler. Du reste, il réussissait mieux, à cette époque, dans la versification latine que dans la française.

Après trois ans passés dans cet asile de l'étude et de la piété, Racine alla à Paris, au mois d'octobre 1658, pour faire sa philosophie au collège d'Harcourt. Malgré son désir de savoir et son aptitude pour apprendre, le syllogisme lui souriait peu, et il se plaint quelque part à un de ses amis,

De ne respirer qu'arguments,

et d'avoir

La tête pleine, à tous moments, De majeures et de mineures, etc.

Le mariage du roi en 1660 vint heureusement lui offrir l'occasion de renouer avec la poésie, dont la logique l'avait violemment séparé. Il composa son ode intitulée la Nymphe de la Seine, et la fit porter à Chapelain, qui régnait encore au Parnasse. Chapelain augura bien de ce début; il donna au poëte naissant beaucoup d'éloges, lui offrit ses services, et parla de lui si avantageusement à Colbert, que ce ministre lui envoya cent louis de la part

<sup>1</sup> Mémoires de L. Racine,

du roi, et peu après le fit mettre sur l'état pour une pension de six cents livres, en qualité d'homme de lettres.

La Nymphe de la Seine fut suivie de près par un sonnet sur la naissance d'un enfant de M<sup>me</sup> Vitart, tante de Racine. Une ode, un sonnet, tout cela sans doute était fort innocent; mais tout cela se faisait sans l'aveu de ses austères instituteurs de Port-Royal, qui ne craignaient rien tant pour lui que son excessive passion des vers. On lui adressa des réprimandes; il les écouta, et n'en tint compte. A la fin il fut obligé d'aller passer quelque temps à Chevreuse, où M. Vitart, intendant du château, le chargea de surveiller les réparations. Ce séjour lui parut une captivité; et ses lettres de Chevreuse sont datées de Babylone. Il n'y resta que peu de temps, assez pour s'ennuyer beaucoup, mais pas assez pour se corriger de son goût pour la poésie.

Au sortir de Babylone, il se résolut à aller en Languedoc, dans l'espoir d'obtenir un bénéfice. Il avait dans cette province un oncle maternel nommé le père Sconin, chanoine régulier de la congrégation de Sainte-Geneviève, dont il avait été général, homme fort estimé et de beaucoup d'esprit, mais inquiet et remuant, qu'on avait envoyé à Uzès pour s'en défaire. Le père Sconin était tout disposé à résigner son bénéfice à son neveu, et celui - ci tout prèt à l'accepter; mais il fallait être régulier, et Racine ne se sentait guère de vocation pour l'état ecclésiastique. « Je passe mon temps, écrit-il à M. Vitart (17 janvier 1662), avec mon oncle, saint Thomas et Virgile. Je fais force extraits de théologie, et quelques-uns de poésie. Mon oncle a de bons desseins pour moi, il m'a fait habiller de noir depuis les pieds jusqu'à la tête ; il espère me procurer quelque chose, etc.»

. C'est-à-dire que, pour l'amour du bénéfice, Racine se soumettait à tout ce que voulait son oncle ; mais il n'avait du théologien que l'habit noir, qui cachait mal le poëte, comme le prouvent les lettres qu'il écrivait en toute liberté à l'abbé Levasseur. Aussi ne tarda-t-il pas à s'en dépouiller pour marcher plus librement dans la carrière où le poussait son génie. Depuis qu'il avait mis dans sa mémoire tout le roman grec de Théagène et Chariclie, il n'avait pas cessé d'aimer Héliodore; il admirait son style et l'artifice merveilleux avec lequel sa fable est conduite. Il commença une tragédie sur le même sujet, et lorsque, las des incertitudes de son oncle et rebuté par les obstacles, il eut renoncé au bénéfice et fut revenu à Paris, il alla montrer sa pièce à Molière, alors directeur du théâtre du Palais-Royal, et qui avait la réputation de bien accueillir les jeunes auteurs.

Molière, tout en trouvant cette production faible, y entrevit sans doute le germe d'un grand talent; il encouragea le jeune homme, le secourut de sa bourse, et lui conseilla d'abandonner les aventures romanesques de Théagène et Chariclée, pour le sujet plus tragique de la Thébaïde.

La Thébaïde fut jouée en 1664. Racine, pressé, dit-on, par le peu de temps que lui avait donné Molière pour la composer, y avait fait entrer deux récits de l'Antigone de Rotrou, qui passaient alors pour inimitables. Ces deux morceaux disparurent à l'impression, et la Thébaïde telle que nous l'avons n'en a pas conservé de traces.

Quelque temps auparavant il avait donné sou ode intitulée la Renommée aux Muses; elle lui valut, de la part du roi, une gratification de six cents livres, pour lui donner le moyen de continuer son application aux belles-lettres, comme il est dit dans l'ordre signé par Colbert le 26 août 1664. Mais, ce qui était plus précieux encore, elle lui procura l'amitié de Boileau. L'abbé Levasseur lui avait communiqué la pièce de son ami; Boileau y fit des remarques, qu'il mit par écrit, et que l'auteur critiqué trouva très-judicieuses. Ils se virent par l'entremise de leur ami commun Levasseur, etformèrent dès lors les premiers nœuds de cette union si étroite qui ne devait finir qu'avec la vie.

La Thébaïde fut suivie d'Alexandre, en 1665. Racine alla présenter sa pièce à Corneille, qui en était à Othon, et déclinait rapidement. Celui-ci lui dit qu'il avait un grand talent pour la poésie, mais qu'il n'en avait point pour la tragédie, et il lui conseilla de s'appliquer à un autre genre. Il ne faut pas s'en étonner : sauf la pureté des vers, rien ici n'annonçait encore Racine; d'ailleurs celui qui avait peint sous des traits si fiers les Vieux illustres, comme il appelait ses personnages, ne jugeait pas que les Doucereux fussent capables de se maintenir à côté d'eux sur la scène. Mais le goût du public avait changé depuis Horace et Cinna; loin de trouver Alexandre trop doucereux, plus d'un spectateur était tenté de lui faire le reproche contraire, et de s'écrier comme dans Boileau:

Je ne sais pas pourquoi l'on vante l'Alexandre; Ce n'est qu'un glorieux qui ne dit rien de tendre.

Alexandre fut donc applaudi, grâce à ses défauts mêmes, et ce qui dut donner à Racine une bonne opinion de son génie, Saint-Évremond, qui l'avait critiqué, et dont les jugements faisaient alors autorité, ne craignit pas d'écrire, après avoir lu la nouvelle pièce, que la vieillesse de Corneille ne l'alarmait plus, et qu'il n'avait plus

peur de voir finir avec lui la tragédie. Corneille, chez qui l'amour d'auteur devenait d'autant plus vif que ses dernières pièces en étaient moins dignes, fut sans doute peu flatté qu'on lui nommàt un successeur avant sa mort, et l'on ne voit pas, depuis sa malencontreuse prophétie, qu'il soit jamais revenu de ses préventions. Il y eut toujours entre les deux rivaux plus que de la froideur. L'un était mordant, l'autre susceptible; c'élait plus qu'il n'en fallait pour les broniller ensemble. L'Alexandre eut de plus le malheur de faire perdre à son auteur l'affection de Molière, quoiqu'il ait toujours conservé son estime. Racine, pour obtenir à la fois un double triomphe, ou peut-être, en effet, par défiance du talent de la troupe de Molière, avait fait représenter sa pièce en même temps sur les deux théâtres, celui de l'hôtel de Bourgogne et celui du Palais-Royal. Molière s'offensa de ce procédé, et cessa de voir Racine, qui se repentit sans doute d'avoir acheté à ce prix le succès de sa tragédie.

Ici se placent deux ouvrages que le public n'attendait guère d'un jeune auteur tragique, ni surtout d'un élève de Port-Royal : ce sont les deux Lettres à l'auteur des héresies imaginaires. Voici quelle en fut l'occasion. Desmarets de Saint-Sorlin, rebuté du mauvais succès de son Clovis, avaitrenoncé au métier de poëte pour se faire prophète. Il se vantait d'avoir trouvé la clef de l'Apocalypse, et annonçait une armée de cent quarante-quatre mille victimes, qui rétablirait, sous la conduite du roi, la vraie religion. Nicole, dans des lettres qu'il intitula Visionnaires, foudroya ce prétendu illuminé, qui ne s'était d'abord fait connaître dans le monde que par des romans et des comédies. « Ces qualités, ajoutait Nicole, qui ne sont pas fort honorables au jugement des honnêtes

gens, sont horribles, considérées suivant les principes de la religion chrétienne. Un faiseur de romans et un poëte de théâtre est un empoisonneur public, non des corps, mais des àmes; il se doit regarder comme coupable d'une infinité d'homicides spirituels, ou qu'il a causés en effet, ou qu'il a pu causer. » Racine, qui venait de recevoir de sa tante une de ces lettres, qu'il appelait des excommunications, par laquelle il se voyait exclu de Port-Royal à cause de sa liaison avec des comédiens, ne douta pas que ce ne fùt lui qu'on voulût désigner sous le nom d'empoisonneur public. Blessé dans sa gloire la plus chère, il prit la plume contre Nicole et Port-Royal tout entier, il fit une lettre pleine de traits piquants que n'eût pas désavoués l'auteur des Provinciales. Les solitaires gardérent le silence; puis tout à coup il parut deux réponses, dont la première était fort solide. Racine, qui s'aperçut bien, au style, qu'elles ne venaient pas de ses anciens maîtres, les méprisa. Mais voilà que dans une édition des Visionnaires, faite en Hollande, on imprima ces deux réponses précédées d'un avertissement laudatif. Racine, piqué cette fois, moins des réponses elles-mêmes que du soin de MM. de Port-Royal de les faire imprimer dans leurs ouvrages, fit contre eux la seconde lettre avec une préface, et alla montrer le tout à Boileau. « Cela, lui dit Boileau, fera honneur à votre esprit, mais n'en fera point à votre cœur. - Eh bien! reprit Racine pénétré de ce reproche, le public ne verra jamais cette seconde lettre. » Il retira en même temps tous les exemplaires de la première; mais ce fut en vain : elle parut bientôt après dans les journaux. Quant à la seconde, elle se trouva par hasard dans les papiers de l'abbé Dupin, et ceux qui en furent les maîtres après sa

mort la firent imprimer. Racine se repentit toujours de ce démêlé, et un jour que quelqu'un le raillait sur ce sujet : « Oui, Monsieur, répondit-il avec une noble humilité, vous avez raison, c'est l'endroit le plus honteux de ma vie, et je donnerais tout mon sang pour l'effacer.» Personne n'osa plus lui en reparler.

En 1667, Racine, engagé jusque-là dans une mauvaise route, en prit tout à coup une différente, inconnue peutètre à Corneille lui-même. Celui-ci avait étonné, enlevé le spectateur; son jeune rival chercha à l'émouvoir et à l'attendrir. La pitié lui parut un ressort tragique plus actif, plus étendu, d'un effet plus pénétrant et moins passager que l'admiration. Il étudia le cœur humain, ses passions, ses faiblesses, ses replis les plus secrets. C'est là qu'il découvrit un genre de tragédie tout nouveau, dont il offrit le premier et probablement l'inimitable modèle dans son Andromaque, celle de toutes ses tragédies qui, « sans être la plus parfaite, produit le plus d'effet au théâtre par l'expression énergique et vraie des sentiments et des caractères, et par l'heureuse alternative de crainte et d'espérance, de terreur et de pitié, dont le poëte sait agiter nos âmes 1. » Le succès d'Andromaque ne se peut comparer qu'à celui qu'avait eu le Cid dans les premières représentations. Mais comme le Cidaussi, elle eut trop d'admirateurs pour n'avoir pas d'envieux. Un certain Subligny, qui se vantait d'avoir trouvé dans la nouvelle pièce plus de trois cents fautes de sens, entreprit d'en faire la critique en forme de comédie, sous le titre de : la Folle Querelle, ou la Critique d'Andromaque. L'auteur en profita pour corriger quelques négligences de style; mais il laissa subsister certains tours nouveaux

<sup>1</sup> Roger, de l'Académie française.

que Subligny regardait comme des fautes, et qui depuis ont été trouvés heureux et sont devenus familiers à notre langue. Quant au reproche qu'on fit à Pyrrhus d'être trop violent et trop emporté, ou encore d'être un malhonnête homme parce qu'il manque de parole à Hermione, il n'y répondit qu'en faisant dans sa tragédie suivante le portrait d'un parfait honnête homme, ce qui fit dire à Boilean dans sa septième Épître:

> Au Cid persécuté Cinna doit sa naissance, Et ta plume peut-être aux censeurs de Pyrrhus Doit les plus nobles traits dont tu peignis Burrhus.

Mais, avant de peindre Burrhus, Racine voulutera vonner des personnages moins sévères, et prouver qu'il n'avait pas moins que Corneille le double talent de la tragédie et de la comédie. On se rappelle qu'il rêvait depuis longtemps un bénéfice; il en avait enfin obtenu un, lorsqu'un régulier vint le lui disputer. Il fallut plaider, voir des avocats, solliciter des juges. A la fin, las d'un procès « que ni lui ni ses juges n'entendirent, » il abandonna le bénéfice, et se consola de cette perte par une comédie contre les juges et les avocats intitulée les Plaideurs. On a prétendu à tort que cette pièce est de plusieurs mains. L'auteur reçut seulement de ses amis le motif de quelques scènes, et emprunta à des hommes de palais quelques formules, quelques expressions étrangères à ses études habituelles. Soit que le parterre ne fût pas d'abord sensible au sel attique de cette comédie, soit plutôt que cette copie trop fidèle ent attiré des ennemis à l'auteur, les Plaideurs furent mal accueillis à Paris; et les comédiens n'osèrent la jouer que deux fois. Molière, qui assistait à la seconde représentation, quoique brouillé

avec Racine, ne jugea pas comme le public; il dit tout haut, en sortant, que cette comédie était excellente, et que ceux qui s'en moquaient méritaient qu'on se moquât d'eux. Un mois après, la pièce fut représentée à Versailles, devant la cour; Louis XIV applaudit, et bientôt tout Paris fit de même (1668). L'année suivante, l'auteur reçut une gratification de douze cents livres sur un ordre particulier de Colbert.

En 1669 parut Britannicus. Il fut reçu froidement, et l'auteur avoue dans sa préface qu'il craignit quelque temps que cette tragédie n'eût une destinée malheureuse. Britannicus pouvait n'être pas compris de tous : c'est, comme on sait, la pièce des connaisseurs. Andromaque d'ailleurs avait rendu le public plus difficile; mais il faut bien dire aussi que l'envie s'en mêlait. Il y avait à l'hôtel de Bourgogne un banc où les auteurs avaient coutume de se réunir pour juger les pièces nouvelles, et qu'on appelait le banc formidable. Le jour de la première représentation de Britannicus, ils se dispersèrent afin de ne donner aucun soupçon de leur projet, qui était de faire tomber cette tragédie. Seul contre tous, Boileau eut le courage de ne point se mêler à cette cabale; et à la fin de la pièce, transporté d'admiration, il courut embrasser Racine en s'écriant : « Voilà ce que vous avez fait de mieux. »

Une princesse fameuse par son esprit et par son amour pour la poésie, Heuriette-Anne d'Angleterre, avait fait commander à la fois à Corneille et à Racine une tragédie sur le sujet de Bérénice. Trois mots de Suétone: Invitus invitam dimisit, voilà tout le fonds de la pièce, fonds bien léger, que Boileau, s'il n'eût été absent, n'aurait pas laissé exploiter à son ami; mais surtout le sujet allait peu

au génie de Corneille, et puis il en était déja à Agésilas. Quoi qu'il en soit, les deux rivaux se mirent à l'œuvre à l'insu l'un de l'autre, et les deux Bérénice parurent en même temps, en 1670. Celle de Racine triompha sans peine. C'est un miracle de l'art, et il n'y a jamais eu, dans aucune pièce, un plus grand mérite de difficulté vaincue. « Voilà sans doute, dit Voltaire, la plus faible des tragédies de Racine qui sont restées au théâtre : ce n'est pas une tragédie; mais que de beautés de détail! et quel charme inexprimable règne presque toujours dans la diction! Pardonnons à Corneille de n'avoir jamais connu ni cette pureté, ni cette élégance; mais comment se peut-il faire que personne, depuis Racine, n'ait approché de ce style enchanteur? » Bérénice eut trente représentations de suite honorées des larmes de la ville et de la cour, et le grand Condé répondait à ceux qui la critiquaient devant lui:

> Depuis cinq ans entiers chaque jour je la vois, Et crois toujours la voir pour la première fois.

Mais ellefut peu respectée au Théâtre-Italien. L'auteur assistait à cette parodie bouffonne, et parut rire comme les autres de la rime indécente qu'Arlequin mettait à la suite de la reine Bérénice; au fond, il fut très-affligé, et il avouait lui-même qu'il n'avait ri qu'extérieurement. « C'était dans de pareils moments qu'il était dégoûté du métier de poëte, et qu'il faisait résolution d'y renoncer; il reconnaissait la faiblesse de l'homme et la vanité de notre amour-propre, que si peu de chose humilie 1! »

Les spectateurs étaient habitués à ne voir presque toujours sur la scène que des Grecs et des Romains; leur

Mémoires de L. Racine.

curiosité dut être vivement piquée lorsque Racine leur mit sous les yeux, dans la tragédie de Bajazet (1672), des mœurs et des costumes tout nouveaux. Pour les connaisseurs, ils virent dans Bajazet quelque chose de plus que de la nouveauté; ils admirèrent le rôle de Roxane et celui d'Acomat, deux créations qui feront vivre à jamais cette tragédie, malgré ses défauts.

Segrais raconte que Corneille, placé près de lui à la première représentation, lui dit tout bas : « Les habits sont à la turque, mais les caractères sont à la française; je ne le dis qu'à vous, pour qu'on n'aille pas croire que j'en parle par jalousie. » Cela est vrai de Bajazet et d'Atalide; mais Corneille était trop juste pour adresser ce reproche aux autres personnages. L'année suivante, 1673, « Racine entreprit de lutter de plus près contre Corneille, en mettant comme lui sur la scène un de ces grands caractères de l'antiquité d'autant plus difficiles à bien peindre que l'histoire en a donné une plus hante idée. Il avait fait voir dans Acomat ce qu'il pouvait mettre de force dans un personnage d'imaginàtion; il sit voir dans Mithridate avec quelle énergie et quelle fidélité il savait saisir tous les traits de ressemblance d'un modèle historique. On trouve chez lui Mithridate tout entier, son implacable haine pour les Romains, sa fermeté et ses ressources dans le malheur, son audace infatigable, sa dissimulation profonde et cruelle, ses soupçons, ses jalousies, ses défiances, etc. 1 » Voltaire a dit que l'intrigue de Mithridate n'est autre chose que l'intrigue de l'Avare; mais qu'importe, si des moyens de comédie y sont traités noblement, tragique-

<sup>1</sup> La Harpe.

ment, et de manière à exciter l'intérêt et la terreur? Cette tragédie essuya du reste peu de contradictions, et M<sup>me</sup> de Coulanges écrivit à M<sup>me</sup> de Sévigné elle-même: « Mithridate est une pièce charmante; on y pleure, on y est dans une continuelle admiration. On la voit trente fois, on la trouve plus belle à la trentième qu'à la première. » Il est bon de savoir que la première représentation avait eu lieu depuis un mois seulement.

L'année où Racine donna Mithridate, il fut reçu à l'Académie. « Son remerciment fut fort court et fort simple, et il le prononça d'une voix si basse, que Colbert, qui était venu pour l'entendre, n'entendit rien, et que ses voisins mêmes en entendirent à peine quelques mots. Il n'a jamais paru dans les recueils de l'Académie, et ne s'est point trouvé dans ses papiers après sa mort. L'auteur apparemment n'en fut pas content, quoique, suivant quelques personnes éclairées, il fût né autant orateur que poëte 1. »

Pendant que Corneille terminait par la tragédie plus que médiocre de Suréna sa carrière dramatique, qui avait été si brillante, Racine donnait à la scène un nouveau chef-d'œuvre sous le titre d'Iphigénie (1764). Voltaire regarde cette pièce comme le modèle des tragédies. « Veut-on de la grandeur? on la trouve dans Achille, mais telle qu'il la faut au théâtre, nécessaire, passionnée, sans enflure, sans déclamation. Veut-on de la vraie politique? tout le rôle d'Ulysse en est plein, et c'est une politique parfaite, uniquement fondée sur l'amour du bien public; elle est adroite, elle est noble, elle ne discute point, elle augmente la terreur. Clytemnestre est le modèle du grand pathétique; Iphigénie celui de la sim-

<sup>1</sup> Mémoires de L. Racine.

plicité noble et interessante; Agamemnon est tel qu'il doit être : et quel style! c'est là le vrai sublime. — O tragédie des tragédies! s'écrie-t-il ailleurs, beauté de tous les temps et de tous les pays! malheur au barbare qui ne sent pas ton prodigieux mérite! » Il se trouva pourtant un assez grand nombre de ces barbares. Non contents de ne pas sentir les beautés de l'Iphigènie et de la critiquer amèrement, ils lui opposèrent une autre Iphigènie, donnée d'abord sous le nom de Coras, et revendiquée par Leclerc, que l'Académie avait le malheur de compter parmi ses membres. Coras, Leclerc et leur Iphigènie ne sont plus connus que par l'épigramme de Racine :

Entre Leclerc et son ami Coras, etc

tandis que la véritable *Iphigénie*, célébrée par Boileau, a vu sa gloire grandir chaque jour, pour enfin

Devenir L'éternel entretien des siècles à venir.

Les attaques dirigées contre Iphigénie n'étaient qu'un faible prélude des persécutions que devaites suyer Phèdre trois ans après (1677). On ne lit plus que par curiosité la Phèdre de Pradon. Elle balança pourtant pendant un an celle de Racine. C'était l'effet d'une cabale odieuse, à la tête de laquelle figuraient le duc de Nevers et la duchesse de Bouillon, neveu et nièce du cardinal Mazarin. Toutes les premières loges des deux théâtres avaient été louées pour Pradon, et laissées vides pour Racine; cette manœuvre coûta environ vingt-huit mille francs de notre monnaie actuelle. Ce qu'il y a de plus incroyable, c'est qu'elle réussit assez, pendant quelque temps, pour tromper le public. Enfin la reprise de Phèdre mit les deux pièces à leur place; et Boileau, pour relever le cou-

rage de son ami, lui adressa sa septième Épitre, sur l'utilité qu'on retire de la jalousie des envieux.

Après Phèdre, Racine avait encore formé quelques proiets de tragédies; « il avait dessein de ramener la tragédie des anciens, et de faire voir qu'elle pouvait être parmi nous, comme chez les Grecs, exempte d'amour. Il voulait purifier entièrement notre théâtre. Mais ayant fait réflexion qu'il avait un meilleur parti à prendre, il prit le parti d'y renoncer pour toujours, quoiqu'il fût encore dans toute sa force, n'ayant environ que trente-huitans, et quoique Boileau le félicitàt de ce qu'il était le seul capable de consoler Paris de la vieillesse de Corneille. Beaucoup plus sensible, comme il l'avouait lui-même, aux mauvaises critiques qu'essuyaient ses ouvrages qu'aux louanges qu'il en recevait, ces amertumes salutaires que Dieu répandait sur son travail le dégoûtèrent peu à peu du metier de poëte. Parsa retraite, Pradon resta maître du champ de bataille; ce qui fit dire à Boileau :

Et la scène française est en proie à Pradon 1.

On n'a pas manqué, au xvine siècle, de dénaturer les motifs de la conversion de Racine. On a dit : « C'est l'orgueil, c'est le dépit, c'est la colère qui ont arrèté l'auteur de *Phèdre* dans sa brillante carrière ; il a voulu punir l'injustice de son siècle ; il s'est retiré du théâtre comme Achille du camp des Grecs, pour se venger de l'affront fait à son chef-d'œuvre, etc. Mais comment admettre une telle supposition, quand on sait que Racine est resté vingt ans ferme et inflexible dans son aversion pour tout ce qui pouvait rappeler ses productions dramatiques, qu'il

<sup>1</sup> Mémoires de L. Racine.

témoigne toujours pour ses chefs-d'œuvre la plus profonde indifférence, et qu'il fit sucer à ses enfants, avec le lait, le mépris des romans et des pièces de théâtre? Concluons donc que ce fut l'esprit religieux, une profonde et solide piété, et non pas l'orgueil, le dépit et la colère qui l'arrachèrent à des occupations qu'il n'a cessé de regarder, pendant tout le reste de sa vie, comme criminelles devant Dieu... Il sentit qu'il lui était impossible de concilier l'esprit de l'Évangile avec l'esprit de la comédie, et quand il voulut ètre chrétien il cessa d'être poëte de théâtre 1. »

En se retirant du théâtre, Racine avait eu l'intention de se séparer aussi complétement du monde. Ce fut avec peine qu'on le détourna de ce projet et qu'on le décida à se marier; et, lorsque dans la suite de sa vie il était agité d'inquiétudes domestiques, il s'écriait quelquefois: « Pourquoi m'y suis-je exposé? pourquoi m'a-t-on détourné de me faire chartreux? je serais bien plus tranquille. » Il eut du moins la consolation de trouver dans Catherine de Romanet, qu'il épousa le 1er juin 1677, une compagne capable de lui rendre moins amer le reste de ses jours, par son attachement à tous ses devoirs d'épouse et de mère, et surtout par son admirable piété; elle sut le captiver entièrement, et lui tenir lieu de toutes les sociétés auxquelles il venait de renoncer. Indifférente à la poésie, qu'elle ne connaissait pas, puisqu'elle ignorait même ce que c'était qu'un vers, elle ne vit jamais représenter, elle ne lut jamais les tragédies de son mari, et en apprit seulement les titres par la conversation. La femme de Racine ne savait pas ce que

<sup>1</sup> Geoffroy.

c'est que *Phèdre!* précieuse ignorance qu'on se prend volontiers à regretter de nos jours!

Un des premiers soins de Racine après son mariage fut de se réconcilier avec messieurs de Port-Royal. Quoiqu'il fût l'agresseur, il fit sans hésiter les premières démarches, toujours plus difficiles à celui qui a tort. Boileau fut le médiateur. Il s'avisa de porter à Arnauld un exemplaire de Phèdre, et quand il l'eut obligé de convenir devant un nombreux auditoire composé de jeunes théologiens, que la tragédie est innocente, il lui demanda la permission de lui amener le lendemain l'auteur de Phèdre. Le joursuivant, quoique Arnauld fût encore en nombreuse compagnie, le coupable, entrant avec l'humilité et la confusion peintes sur le visage, se jeta à ses pieds; Arnauld se jeta aux siens, et tous deux s'embrassèrent. « Tout cela sans doute, dit Laharpe, est bien loin de nous; mais c'était Arnauld, c'était Racine, c'étaient des chrétiens du siècle de Louis XIV, et non des sophistes du nôtre.»

Quoique Boileau et Racine n'eussent encore aucun titre qui les appelât à la cour, ils y étaient fort bien reçus l'un et l'autre; et lors qu'on forma le projet d'une histoire suivie du règne de Louis XIV, ce fut à eux que M<sup>me</sup> de Maintenon proposa d'en confier l'exécution. Le roi y consentit et les nomma ses historiographes en 1677. Dès ce moment les deux poëtes, résolus de ne plus l'ètre, ne songèrent qu'à remplir dignement leur rôle d'historiens. Au retour de la campagne qui fut si courte et si glorieuse, le roi leur dit: «Je suis fàché que vous ne soyez pas venus a vec moi; vous auriez vu la guerre, et votre voyage n'eût pas été long.—Votre Majesté, lui répondit Racine, ne nous a pas donnéle temps de faire nos habits. » L'année suivante, ils accompagnèrent l'armée pour être témoins des siéges

et des combats. On compte, de leur simplicité et de leur ignorance des choses militaires, plusieurs anecdotes piquantes, mais probablement peu authentiques, et qu'il est d'ailleurs inutile de rapporter ici. Quoi qu'il en soit, Racine s'occupait de son œuvre historique, etilne regardait pas ce travail, quoi qu'en ait dit Valincour, comme opposé à son génie. Nous ne pouvons sans doute juger de cette composition, que l'incendie a dévorée. Mais « avec son jugement exquis, son imagination brillante, son goùt délicat, cette élégance, cette harmonie qu'on remarque dans sa prose, la profondeur et l'énergique précision qu'on admire dans les imitations de Tacite, dont il enrichit sa tragédie de Britannicus, Racine promettait un historien telque nous n'en aurons peut-ètre jamais; il paraît même que c'était l'attente du public, et que l'on se consolait, dans cet espoir, de la perte du poëte 1. » Grâce à son titre d'historiographe, Racine avait souvent accès auprès du roi; lorsqu'il avait écrit quelque morceau intéressant, il allait le lui lire, et l'on sait que Louis XIV prenait à ces lectures un plaisir extrême. Cependant on ne peut dire que jamaisil aitabusé de ces occasions pour faire bassement sa cour; il cherchait à mériter l'estime de sou souverain, et il se félicitait de se voir aussi avant dans ses bonnes grâces: voilà tout son crime en fait de flatterie. Du reste, son plus grand bonheur était de partager son temps entre ses livres et ses amis, et de se retrouver au sein desa famille. Un jour qu'il revenait de Versailles pour goûter ce plaisir, unécuyer vint lui direqu'on l'attendait à dîner à l'hôtel de Condé. « Je n'aurai pas l'honneur d'y aller, lui répondit-il; il y a plus de huit jours que je n'ai

<sup>1</sup> Geoffroy,

vu ma femme et mes enfants, qui se font une fête de manger aujourd'hui avec moi une très-belle carpe; je ne puis me dispenser de diner avec eux.» Sa vie intérieure était édifiante. Il n'allait jamais aux spectacles, et ne parlait, devant ses enfants, ni de comédie, ni de tragédie profane. Il faisait tous les jours la prière en commun avec sa femme, ses enfants et ses domestiques, et leur expliquait l'Évangile. Quelquefois il jouait avec les siens à la procession, pendant que ses filles faisaient le clergé, et un de ses fils le curé. Cela rappelle Agésilas allant à cheval sur un bâton pour amuser ses enfants.

Depuis Phèdre, Racine s'était fait un devoir de religion de ne plus penser à la poésie, et n'avait accordé qu'à la sollicitation de M. de Seignelay son Idylle sur la paix. Il s'v vit cependant rappelé par un devoir de religion auquel il ne s'attendait pas. M<sup>me</sup> de Maintenon, voulant divertir les demoiselles de Saint-Cyr en les instruisant, le pria de lui faire, dans ses moments de loisir, quelque espèce de poëme moral ou historique dont l'amour fût entièrement banni. Après quelque hésitation, Racine accepta cette tàche délicate, et choisit le sujet d'Esther (1682). Il ne tarda pas à porter à Mme de Maintenon non-seulement le plan de sa pièce, mais le premier acte tout fait. « Elle en fut charmée, et sa modestie ne put l'empècher de trouver dans le caractère d'Esther et dans quelques circonstances de ce sujet des choses flatteuses pour elle. La Vasthy avait ses applications, Aman des traits de ressemblance; et indépendamment de cesidées, l'histoire d'Esther convenait parfaitement à Saint-Cyr. Les chœurs que Racine, à l'imitation des Grecs, avait toujours eu en vue de remettre sur la scène, se trouvaient placés naturellement dans Esther: et il était ravi d'avoir eu cette occasion de les faire connaître et d'en donner le goût1.» La pièce eut un grand succès; mais elle n'empècha pas Racine de reconnaître qu'elle n'était pas dans toute la grandeur du poëme dramatique. L'unité delieu n'y était pas observée, et elle n'était qu'en trois actes Il entreprit de traiter un autre sujet de l'Écriture sainte et de faire une tragédie plus parfaite. « Il aura de la peine à faire mieux qu'Esther, disait Mme de Sévigné; il n'y a plus d'histoire comme celle-là. C'était un hasard et un assortiment de toutes choses; car Judith, Booz et Ruth ne sauraient rien faire de beau, Racine a pourtant bien de l'esprit, il faut espérer. » Racine, en effet, eut assez d'esprit pour faire Athalie (1691). Ce fut dans un chapitre du quatrième livre des Rois qu'il trouva le plus grand sujet qu'un poëte eût encore traité; et il sut en faire une tragédie qui, sans amour, sans épisodes, sans confidents, intéresserait toujours; dans laquelle le trouble irait croissant de scène en scène jusqu'au dernier moment, et qui serait dans toute l'exactitude des règles. Athalie cependant fut d'abord à peine lue. On avait entendu dire qu'elle était faite pour Saint-Cyr, et qu'un des principaux personnages était un enfant; on ne jugea pas qu'elle valût la peine d'ètre examinée sérieusement. Ceux mêmes qui daignèrent la lire demeurèrent froids; et Arnauld, tout en la trouvant belle, la mit au-dessous d'Esther. Racine crut s'être trompé, et il en fit le sincère aveuà Boilean. « C'est votre chef-d'œuvre, reprit celui-ci, je m'y connais, le public y reviendra. » La prédiction de Boileaus'est glorieusement accomplie; mais Racinen'eut pas le temps de jouir de son triomphe. Il ne retira d'Athalie qu'un dégoût plus profond et plus amer pour cette poésie

<sup>1</sup> Souvenirs de Mme de Caylus.

qu'il avait tant aimée. Une malheureuse circonstance vint encore lui causer de nouveaux chagrins. Un jour qu'il s'entretenait avec Mme de Maintenon de la misère du peuple, elle le pria de mettre par écrit ses observations. Il le fit et lui porta bientôt un mémoire solidement raisonné. Louis XIV le surprit entre les mains de Mme de Maintenon, et parut choqué qu'un homme de lettres se mèlàt de choses qui ne le regardaient pas. « Parce qu'il sait faire parfaitement des vers, dit-il avec mécontentement, croit-il tout savoir? et parce qu'il est grand poëte, veut-il ètre ministre? » Mme de Maintenon fit instruire l'auteur du mémoire de tout ce qui s'était passé, et lui fit dire en mème temps de ne pas la venir voir jusqu'à nouvel ordre. Quelque temps après, désirant être dispensé d'une taxe, il fit présenter un placet au roi par des amis puissants. Cela ne se peut, répondit d'abord le roi, qui ajouta un moment après : «S'il se trouve dans la suite quelque occasion de le dédommager, j'en serai fort aise. » Racine ne fit attention qu'aux premières paroles; il s'imagina qu'il était perdu dans l'esprit du roi, et comme il n'en voyait pas le motif, il crut qu'on avait rendu suspecte sa liaison, bien naturelle pourtant, avec Port-Royal. Il en écrivit à M<sup>me</sup> de Maintenon. « Je vous avoue, lui disait-il, que lorsque je faisais tant chanter dans Esther: Rois, chassez la calomnie, je nem'attendais pas que je serais moi-même un jour attaqué par la calomnie.» Ses amis lui représentèrent qu'il se justifiait lorsqu'il n'était pas même soupconné. Il n'écouta rien. L'idée surtout de ne plus voir Mme de Maintenon entretenaitses terreurs chimériques. De son côté, M<sup>me</sup> de Maintenon désirait vivement le revoic; mais il ne lui était pas permis de le revoir chez elle. L'ayant aperçu par hasard dans le jardin de Versailles, elle s'écarta dans

une allée pour qu'il pût l'y joindre. Une fois ensemble: « Que craignez-vous? lui dit-elle; c'est moi qui suis cause de votre malheur, il est de mon intérêt et de mon honneur de réparer ce que j'aifait: votre fortune devient la mienne. Laissez passer ce nuage, je ramènerai le beau temps.— Non, non, lui répondit-il, vous ne le ramènerez jamais pour moi. - Et pourquoi, reprit-elle, avez-vous une pareille pensée? doutez-vous de mon cœur ou de mon crédit? » Il lui répondit: « Je sais, Madame, quel est votre crédit, et je sais quelles bontés vous avez pour moi; mais j'ai une tante qui m'aime d'une facon bien différente; cette sainte fille demande tous les jours à Dieu pour moi des disgrâces, des humiliations, des sujets de pénitence : et elle aura plus de crédit que vous. » En ce moment, on entendit le bruit d'une calèche. « C'est le roi qui se promène, s'écria Mme de Maintenon, cachez - vous. » Il se sauva dans un bosquet. Il prit tropà cœur ces afflictions; la fièvre s'ensuivit; il se croyait guéri, quand il lui perça de la région du foie une espèce d'abcès. Cependant les médecins lui ayant dit que ce n'était rien, il n'y songeait pas trop, et continuait d'aller à Versailles, non pour le plaisir qu'il y trouvait, mais pour cultiver les protections qu'il avait à la cour et qu'il désirait assurer à sa famille, lorsqu'un matin, étant à travailler dans son cabinet, il se sentit accablé d'un grand mal de tête. Il s'était apercu aussi depuis quelques jours que son abcès était refermé; il craignit des suites fàcheuses : il se mit au lit, et n'en sortit plus. Il supporta ses douleurs avec une résignation toute chrétienne. On devait lui faire l'opération; l'un de ses fils lui dit qu'il espérait que cela lui rendrait la vie. « Et vous aussi, mon fils, lui répondit-il, voulez-vous faire comme les médecins, et m'amuser? Dieu est le maître de me

rendre la vie; mais les frais de la mort sont faits. » Il en avait toujours eu d'extrêmes frayeurs, que la religion dissipa entièrement dans sa dernière maladie; il s'occupa toujours de son dernier moment, qu'il vit arriver avec une tranquillité qui surprit et édifia tous ceux qui savaient combien il l'avait appréhendé.

L'opération fut faite trop tard, et trois jours après il mourut, le 21 avril 1699, âgé de cinquante-neuf ans, après avoir reçu les sacrements avec de grands sentiments de piété, et avoir recommandé à ses enfants beaucoup d'union entre eux et de respect pour leur mère 1. Voici le testament que l'on trouva dans ses papiers:

« Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.Je « désire qu'après ma mort mon corps soit porté à Port-« Royal-des-Champs, et qu'il soit inhumé dans le cime-« tière, au pied de la fosse de M. Ramon. Je supplie très-« humblement la mère abbesse et les religieuses de vou-« loir bien m'accorder cet honneur, quoique je m'en « reconnaisse très-indigne, et par les scandales dema vie « passée, et parle peu d'usage que j'ai fait de l'excellente « éducation que j'ai reçue autrefois dans cette maison, « et des grands exemples de piété et de pénitence que j'y ai vus, et dont je n'ai été qu'un stérile admirateur. Mais « plus j'ai offensé Dieu, plus j'ai besoin des prières d'une « si sainte communauté pour attirer sa miséricorde sur « moi. Je prie aussi la mère abbesse et les religieuses de « vouloir accepter une somme de huit cents livres. Fait « à Paris, dans mon cabinet, le 10 octobre 1698.

« RACINE. »

<sup>1</sup> Mémoires de L. Racine.

## BRITANNICUS

TRAGÉDIE

1669



# PRÉFACE

## DE LA PREMIÈRE ÉDITION DE BRITANNICUS

De tous les ouvrages que j'ai donnés au public, il n'y en a point qui m'ait attiré plus d'applaudissements ni plus de censeurs que celui-ci. Quelque soin que j'aie pris pour travailler cette tragédie, il semble qu'autant je me suis efforcé de la rendre bonne, autant de certaines gens se sont efforcés de la décrier. Il n'y a point de cabale qu'ils n'aient faite, point de critique dont ils ne se soient avisés. Il y en a qui ont pris même le parti de Néron contre moi : ils ont dit que je le faisais trop cruel. Pour moi, je croyais que le nom seul de Néron faisait entendre quelque chose de plus que cruel. Mais peut-être qu'ils raffinent sur son histoire, et veulent dire qu'il était honnête homme dans ses premières années. Il ne faut qu'avoir lu Tacite pour savoir que, s'il a été quelque temps un bon empereur, il a toujours été un très-méchant homme. Il ne s'agit point dans ma tragédie des affaires du dehors; Néron est ici dans son particulier et dans sa famille ; et ils me dispenseront de leur rapporter tous les passages qui pourraient aisément leur prouver que je n'ai point de réparation à lui faire.

D'autres ont dit, au contraire, que je l'avais fait trop bon. J'avoue que je ne m'étais pas formé l'idée d'un bon homme en la personne de Néron : je l'ai toujours regardé comme un monstre. Mais c'est ici un monstre naissant : il n'a pas encore mis le feu

à Rome : il n'a pas encore tué sa mère, sa femme, ses gouverneurs : à cela près, il me semble qu'il lui échappe assez de cruautés pour empêcher que personne ne le méconnaisse.

Quelques-uns ont pris l'intérêt de Narcisse, et se sont plaints que j'en eusse fait un très-méchant homme et le confident de Néron. Il suffit d'un passage pour leur répondre. Néron, dit Tacite, porta impatiemment la mort de Narcisse, parce que cet affranchi avait une conformité merveilleuse avec les vices du prince encore cachés: Cujus abditis adhuc vitiis mire congruebat.

Les autres se sont scandalisés que j'eusse choisi un homme aussi jeune que Britannicus pour le héros d'une tragédie. Je leur ai déclaré dans la préface d'Andromaque le sentiment d'Aristote sur le héros de la tragédie; et que, bien loin d'être parfait, il faut toujours qu'il ait quelque imperfection. Mais je leur dirai encore ici qu'un jeune prince de dix-sept ans, qui a beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de franchise, et beaucoup de crédulité, qualités ordinaires d'un jeune homme, m'a semblé très-capable d'exciter la compassion. Je n'en veux pas davantage

Mais, disent-ils, ce prince n'entrait que dans sa quinzième année lorsqu'il mourut : on le fait vivre, lui et Narcisse, deux ans plus qu'ils n'ont vécu. Je n'aurais point parlé de cette objection, si elle n'avait été faite avec chaleur par un homme qui s'est donné la liberté de faire régner vingt ans un empereur qui n'en a régné que huit, quoique ce changement soit bien plus considérable dans la chronologie, où l'on suppute les temps par les années des empereurs.

Junie ne manque pas non plus de censeurs. Ils disent que d'une vieille coquette nommée Junia Silana, j'en ai fait une jeune fille très-sage. Qu'auraient-ils à me répondre, si je leur disais que cette Junie est un personnage inventé, comme l'Émilie de Cinna, comme la Sabine d'Horace? Mais j'ai à leur dire que, s'ils avaient bien lu l'histoire, ils y auraient trouvé une Junia Calvina, de la famille d'Auguste, sœur de Silanus, à qui Claudius avait promis Octavie. Cette Junie était jeune, belle, et, comme dit Sénèque, festivissima omnium puellarum. Elle aimait tendrement son frère, et leurs ennemis, dit Tacite, les accusèrent tous

deux d'inceste, quoiqu'ils ne fussent coupables que d'un peu d'indiscrétion. Si je la présente plus retenue qu'elle n'était, je n'ai pas ouï dire qu'il nous fût défendu de rectifier les mœurs d'un personnage, surtout lorsqu'il n'est pas connu.

L'on trouve étrange qu'elle paraisse sur le théâtre après la mort de Britannicus. Certainement la délicatesse est grande de ne pas vouloir qu'elle dise en quatre vers assez touchants qu'elle passe chez Octavie. Mais, disent-ils, cela ne valait pas la peine de la faire revenir; un autre l'aurait pu raconter pour elle. Ils ne savent pas qu'une des règles du théâtre est de ne mettre en récit que les choses qui ne peuvent se passer en action : et que tous les anciens font venir souvent sur la scène des acteurs qui n'ont autre chose à dire, sinon qu'ils viennent d'un endroit et qu'ils s'en retournent en un autre.

Tout cela est inutile, disent mes censeurs. La pièce est finie au récit de la mort de Britannicus, et l'on ne devrait point écouter le reste. On l'écoute pourtant, et même avec autant d'attention qu'aucune fin de tragédie. Pour moi, j'ai toujours compris que la tragédie étant l'imitation d'une action complète, où plusieurs personnes concourent, cette action n'est point finie que l'on ne sache en quelle situation elle laisse ces mêmes personnes. C'est ainsi que Sophocle en use presque partout : c'est ainsi que dans l'Antigone il emploie autant de vers à représenter la fureur d'Hémon et la punition de Créon après la mort de cette princesse, que j'en ai employé aux imprécations d'Agrippine, à la retraite de Junie, à la punition de Narcisse, et au désespoir de Néron, après la mort de Britannicus.

Que faudrait-il faire pour contenter des juges si difficiles? la chose serait aisée, pour peu qu'on voulût trahir le bon sens. Il ne faudrait que s'écarter du naturel, pour se jeter dans l'extraordinaire. Au lieu d'une action simple, chargée de peu de matière, telle que doit être une action qui se passe en un seul jour, et qui, s'avançant par degrés vers sa fin, n'est soutenue que par les intérêts, les sentiments et les passions des personnages, il faudrait remplir cette même action de quantité d'incidents qui ne se pourraient passer qu'en un mois, d'un grand nombre de jeux de théâtre d'autant plus surprenants qu'ils seraient moins vraisemblables, d'une infinité de déclamations où l'on ferait dire aux

acteurs tout le contraire de ce qu'ils devraient dire. Il faudrait, par exemple, représenter quelque héros ivre qui se voudrait faire haïr de sa maîtresse de gaieté de cœur, un Lacédémonien grand parleur 1, un conquérant qui ne débiterait que des maximes d'amour 2, une femme qui donnerait des lecons de fierté à des conquérants 3. Voilà sans doute de quoi faire récrier tous ces messieurs Mais que dirait cependant le petit nombre de gens sages auxquels je m'efforce de plaire? De quel front oserais-je me montrer, pour ainsi dire, aux yeux de ces grands hommes de l'antiquité que j'ai choisis pour modèles? Car, pour me servir de la pensée d'un ancien, voilà les véritables spectateurs que nous devons nous proposer; et nous devons sans cesse nous demander : One diraient Homère et Virgile, s'ils lisaient ces vers? Que dirait Sophocle, s'il voyait représenter cette scène? Quoi qu'il en soit, je n'ai point prétendu empêcher qu'on ne parlât contre mes ouvrages : je l'aurais prétendu inutilement. Quid de te alii loquantur ipsi videant, dit Cicéron, sed loquentur tamen.

Je prie seulement le lecteur de me pardonner cette petite préface, que j'ai faite pour lui rendre raison de ma tragédie. Il n'y a rien de plus naturel que de se défendre quand on se croit injustement attaqué. Je vois que Térence même semble n'avoir fait des prologues que pour se justifier contre les critiques d'un vieux poëte mal intentionné, malevoli veteris poetæ, et qui venait briguer des voix contre lui jusqu'aux heures où l'on représentait ses comédies.

Occepta est agi: Exclamat, etc.

On pouvait me faire une difficulté qu'on ne m'a point faite : mais ce qui est échappé aux spectateurs pourra être remarqué par les lecteurs. C'est que je fais entrer Junie dans les vestales, où, selon Aulu-Gelle, on ne recevait personne au-dessous de six ans, ni au-dessus de dix. Mais le peuple prend ici Junie sous sa protection; et j'ai cru qu'en considération de sa naissance, de sa vertu et de son malheur, il pouvait la dispenser de l'âge

<sup>1</sup> Lysander, dans l'Agésilus de Corneille, et Agésilas lui-même.

<sup>2</sup> César, dans la Mort de Pompée; et Pompée, dans Sertorius.

<sup>3</sup> Viriathe, dans Sertorius; et Corneille, dans la Mort de Pompée.

prescrit par les lois, comme il a dispensé de l'âge pour le consulat tant de grands hommes qui avaient mérité ce privilége.

Enfin je suis très-persuadé qu'on me peut faire bien d'autres critiques, sur lesquelles je n'aurais d'autre parti à prendre que celui d'en profiter à l'avenir. Mais je plains fort le malheur d'un homme qui travaille pour le public. Ceux qui voient le mieux nos défauts sont ceux qui les dissimulent le plus volontiers; ils nous pardonnent les endroits qui leur ont déplu, en faveur de ceux qui leur ont donné du plaisir. Il n'y a rien, au contraire, de plus injuste qu'un ignorant ; il croit toujours que l'admiration est le partage des gens qui ne savent rien : il condamne toute une pièce pour une scène qu'il n'approuve pas : il s'attaque même aux endroits les plus éclatants, pour faire croire qu'il a de l'esprit; et pour peu que nous résistions à ses sentiments, il nous traite de présomptueux, qui ne veulent croire personne; et ne songe pas qu'il tire quelquefois plus de vanité d'une critique fort mauvaise que nous n'en tirons d'une assez bonne pièce de théâtre.

Homine imperito nunquam quidquam injustius.

# DEUXIÈME PRÉFACE

Voici celle de mes tragédies que je puis dire que j'ai le plus travaillée. Cependant j'avoue que le succès ne répondit pas d'abord à mes espérances: à peine elle parut sur le théâtre, qu'il s'éleva quantité de critiques qui semblaient la devoir détruire. Je crus moi-même que sa destinée serait à l'avenir moins heureuse que celle de mes autres tragédies. Mais enfin il est arrivé de cette pièce ce qui arrivera toujours des ouvrages qui auront quelque bonté: les critiques se sont évanouies; la pièce est demeurée. C'est maintenant celle des miennes que la cour et le public revoient le plus volontiers. Et si j'ai fait quelque chose de solide et qui mérite quelque louange, la plupart des connaisseurs demeureront d'accord que c'est ce même Britannicus.

A la vérité j'avais travaillé sur des modèles qui m'avaient extrêmement soutenu dans la peinture que je voulais faire de la cour d'Agrippine et de Néron. J'avais copié mes personnages d'après le plus grand peintre de l'antiquité, je veux dire d'après Tacite; et j'étais alors si rempli de la lecture de cet excellent historien, qu'il n'y a presque pas un trait éclatant dans ma tragédie dont il ne m'ait donné l'idée. J'avais voulu mettre dans ce recueil un

extrait des plus beaux endroits que j'ai tâché d'imiter : mais j'ai trouvé que cet extrait tiendrait presque autant de place que la tragédie. Ainsi le lecteur trouvera bon que je le renvoie à cet auteur, qui aussi bien est entre les mains de tout le monde ; et je me contenterai de rapporter ici quelques-uns de ces passages sur chacun des personnages que j'introduis sur la scène.

Pour commencer par Néron, il faut se souvenir qu'il est ici dans les premières années de son règne, qui ont été heureuses, comme l'on sait. Ainsi il ne m'a pas été permis de le représenter aussi méchant qu'il a été depuis. Je ne le représente pas non plus comme un homme vertueux; car il ne l'a jamais été. Il n'a pas encore tué sa mère, sa femme, ses gouverneurs; mais il a en lui les semences de tous ces crimes ; il commence à vouloir secouer le joug. Il les hait les uns et les autres : il leur cache sa haine sous de fausses caresses, factus natura velare odium fallacibus blanditiis. En un mot, c'est ici un monstre naissant, mais qui n'ose encore se déclarer, et qui cherche des couleurs à ses méchantes actions ; hactenus Nero flagitiis et sceleribus velamenta quæsivit. Il ne pouvait souffrir Octavie, princesse d'une bonté et d'une vertu exemplaires; fato quodam, an quia prævalent illicita; metuebaturque ne in stupra feminarum illustrium prorumperet.

Je lui donne Narcisse pour confident. J'ai suivi en cela Tacite, qui dit que Néron porte impatiemment la mort de Narcisse, parce que cet affranchi avait une conformité merveilleuse avec les vices du prince encore cachés: cujus abditis adhuc vitiis mire congruebat. Ce passage prouve deux choses: il prouve, et que Néron était déjà vicieux, mais qu'il dissimulait ses vices; et que Narcisse l'entretenait dans ses mauvaises inclinations.

J'ai choisi Burrhus pour opposer un honnête homme à cette peste de cour; et je l'ai choisi plutôt que Sénèque: en voici la raison. Ils étaient tous deux gouverneurs de la jeunesse de Néron, l'un pour les armes, l'autre pour les lettres; et ils étaient fameux, Burrhus pour son expérience dans les armes et pour la sévérité de ses mœurs, militaribus curis et severitate morum; Sénèque pour son éloquence et le tour agréable de son esprit, Seneca præceptis eloquentiæ et comitate honesta. Burrhus, après sa

mort, sut extrêmement regretté, à cause de sa vertu : civitati grande desiderium ejus mansit per memoriam virtutis.

Toute leur peine était de résister à l'orgueil et à la férocité d'Agrippine, quæ, cunctis malæ dominationis cupidinibus flagrans, habebat in partibus Pallantem. Je ne dis que ce mot d'Agrippine; car il y aurait trop de choses à en dire. C'est elle que je me suis surtout efforcé de bien exprimer; et ma tragédie n'est pas moins la disgrâce d'Agrippine que la mort de Britannicus. « Cette mort fut un coup de foudre pour elle; et il parut, dit « Tacite, par sa frayeur et par sa consternation, qu'elle était

« aussi innocente de cette mort qu'Octavie. Agrippine perdait en

α lui sa dernière espérance, et ce crime lui en faisait craindre

a un plus grand : Sibi supremum auxilium ereptum, et parricidii

« exemplum intelligebat. »

L'âge de Britannicus était si connu, qu'il ne m'a pas été permis de le représenter autrement que comme un jeune prince qui avait beaucoup de cœur, beaucoup d'amour et beaucoup de franchise, qualités ordinaires d'un jeune homme. Il avait quinze ans; et on dit qu'il avait beaucoup d'esprit, soit qu'on dise vrai, ou . que ses malheurs aient fait croire cela de lui, sans qu'il ait pu en donner des marques : Neque segnem ei fuisse indolem ferunt, sive verum, seu periculis commendatus retinuit famam sine experimento.

Il ne faut pas s'étonner s'il n'a auprès de lui qu'un aussi méchant homme que Narcisse; car il y avait longtemps qu'on avait donné ordre qu'il n'y eût auprès de Britannicus que des gens qui n'eussent ni foi ni honneur : Nam ut proximus quisque Britannico neque fas neque fidem pensi haberet, olim provisum erat.

Il me reste à parler de Junie. Il ne la faut pas confondre avec une vieille coquette qui s'appelait Junia Silana. C'est ici une autre Junie, que Tacite appelle JUNIA CALVINA, de la famille d'Auguste, sœur de Silanus à qui Claudius avait promis Octavie. Cette Junie était jeune, belle, et, comme dit Sénèque, festivissima omnium puellarum. Son frère et elle s'aimaient tendrement; et leurs ennemis, dit Tacite, les accusèrent tous deux d'inceste, quoiqu'ils ne fussent coupables que d'un peu d'indiscrétion. Elle vécut jusqu'au règne de Vespasien.

Je la fais entrer dans les vestales, quoique, selon Aulu-Gelle, on n'y reçût jamais personne au-dessous de six ans, ni au-dessus de dix. Mais le peuple prend ici Junie sous sa protection; et j'ai cru qu'en considération de sa naissance, de sa vertu et de son malheur, il pouvait la dispenser de l'âge prescrit par les lois, comme il a dispensé de l'âge pour le consulat tant de grands hommes qui avaient mérité ce privilége.

### **ACTEURS**

NERON, empereur, fils d'Agrippine.

BRITANNICUS, fils de Messaline et de l'empereur Claudius.

AGRIPPINE, veuve de Domitius Enobarbus père de Néron, et en secondes noces veuve de l'empereur Claudius.

JUNIE, amante de Britannicus.

Burrhus, gouverneur de Néron.

NARCISSE, gouverneur de Britannicus.

Albine, confidente d'Agrippine.

GARDES.

La scène est à Rome, dans une chambre du palais de Néron.

# BRITANNICUS

## ACTE PREMIER

## SCÈNE I

## AGRIPPINE, ALBINE.

ALBINE.

Quoi! tandis que Néron s'abandonne au sommeil, Faut-il que vous veniez attendre son réveil! Qu'errant dans le palais sans suite et sans escorte, La mère de César veille seule à sa porte? Madame, retournez dans votre appartement!

AGRIPPINE.

Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici : les chagrins qu'il me cause M'occuperont assez tout le temps qu'il repose. Tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré; Contre Britannicus Néron s'est déclaré.

¹ Ce vers, qui est la conversation ordinaire, serait au-dessous du style ordinaire, s'il n'était également relevé et par ce qui précède et par ce qui suit. Deux vers du ton le plus noble peignent d'abord l'humiliation d'Agrippine :

Errant dans le palais, sans suite et sans escorte, La mère de César veille seule à la porte.

Ces mots si simples, retournez dans votre appartement, acquièrent alors de la dignité et en rendent à Agrippine; et quand elle répond :

Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici.

l'on comprend pourquoi la mère de César est loin de son appartement à l'heure où elle devrait y être. (LAHARPE.)

L'impatient Néron cesse de se contraindre '; Las de se faire aimer, il veut se faire craindre '. Britannicus le gène, Albine; et chaque jour Je sens que je deviens importune à mon tour '.

### ALBINE.

Quoi! vous à qui Néron doit le jour qu'il respire, Qui l'avez appelé de si loin à l'empire? Vous qui, déshéritant le fils de Claudius, Avez nommé César l'heureux Domitius '? Tout lui parle, Madame, en faveur d'Agrippine: Il vous doit son amour.

### AGRIPPINE.

Il me le doit, Albine:
Tout, s'il est généreux, lui prescrit cette loi;
Mais tout, s'il est ingrat, lui parle contre moi.

S'il est ingrat, Madame? Ah! toute sa conduite Marque dans son devoir une âme trop instruite. Depuis trois ans entiers qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait Qui ne promette à Rome un empereur parfait? Rome, depuis trois ans par ses soins gouvernée, Au temps de ses consuls croit être retournée.

<sup>1</sup> Nero flagitiis et sceleribus velamenta quæsivit. (TAC., Ann., XIII, \$7.)

<sup>2</sup> On connaît la maxime des tyrans : Oderint, dum metuant.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ces deux vers font entendre d'avance tout ce qui sera détaillé dans la suite. Néron que géne Britannicus. Agrippine qui devient importune, et une foule d'expressions du même genre que nous verrons dans cette pièce, sont du bon style de l'histoire, qui devrait ici faire partie du style tragique. Mais que de goût et d'art il fallait pour les réunir! (L)

<sup>4</sup> Le père de Nèron se nommait Domitius Enobarbus. Nèron était un surnom que Tibere et Claude portèrent, et qui, en langue sabine, signifiait fort, courageux.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> En prose il faudrait dire instruite de son devoir. On ne dit proprement instruit dans que lorsqu'il s'agit d'un art ou d'une science : instruit dans la peinture, instruit dans les mathématiques. Instruit est là immédiatement audessous de savant. Dans la poésie instruit dans a plus d'élégance qu'instruit de. (L.)

f La première fois que Néron parla au sénat, il lui promit de lui laisser reprendre son ancienne autorité, et il tint parole quelque temps. (Tac., XIII. 5, 5.)

Il la gouverne en père. Enfin Néron naissant A toutes les vertus d'Auguste vieillissant 1.

### AGRIPPINE.

Non, non, mon intérêt ne me rend point injuste. Il commence, il est vrai, par où finit Auguste; Mais crains que, l'avenir détruisant le passé, Il ne finisse ainsi qu'Auguste a commencé. Il se déguise en vain : je lis sur son visage Des fiers Domitius l'humeur triste et sauvage :: Il mêle avec l'orgueil qu'il a pris dans leur sang La fierté des Néron qu'il puisa dans mon flanc 3. Toujours la tyrannie a d'heureuses prémices 4: De Rome, pour un temps, Caïus fut les délices 5; Mais, sa feinte bonté se tournant en fureur, Les délices de Rome en devinrent l'horreur. Que m'importe, après tout, que Néron plus fidèle D'une longue vertu laisse un jour le modèle? Ai-je mis dans sa main le timon de l'État Pour le conduire au gré du peuple et du sénat? Ah! que de la patrie il soit, s'il veut, le père 6:

Quoi qu'il en soit, c'est une indiscrétion d'Albine : elle doit ne point vanter devant Agrippine le temps des consuls comme un temps de prospérité. Cela n'était point bon à dire aux empereurs, qui avaient substitué à l'autorité consulaire un pouvoir monarchique: cela même n'était pas vrai : Rome avait été trés-malheureuse sous ses consuls, dans le dernier siècle de la république. (Geoffroy.)

- 1 Sénèque dit à Néron : « Comparare nemo mansuetudini ture audebit divum Augustum, etiamsi in certamen juvenilium annorum deduxerit senectutem plus quam maturam. » (De Clement., lib. I, c. xt.)
- <sup>2</sup> Ces deux vers sont en substance dans les cinq premiers chapitres de la vie de Néron par Suétone, qui, en parlant de Domitius, dit qu'il était arrogans, immitis.
- 3 Agrippine était petite-fille de Claudius-Drusus Néron, fils de Tibérius-Claudius Néron et de Livie. La famille Claudia était une des plus anciennes et des plus illustres de Rome.
  - 4 Au figuré, on dit avoir des prémices, pour avoir des commencements.
- 8 Agrippine appelle ici Caligula par le prénom de Catus, suivant l'usage des Romains dans le discours familier. (L.)
- 6. Allusion au titre de père de la patrie, que Néron reçut la première année de son règne.

Mais qu'il songe un peu plus qu'Agrippine est sa mère '.
De quel nom cependant pouvons-nous appeler
L'attentat que le jour vient de nous révéler?
Il sait, car leur amour ne peut être ignorée,
Que de Britannicus Junie est adorée:
Et ce mème Néron, que la vertu conduit,
Fait enlever Junie au milieu de la nuit e!
Que veut-il? Est-ce haine, est-ce amour qui l'inspire?
Cherche-t-il seulement le plaisir de leur nuire?
Ou plutôt n'est-ce point que sa malignité
Punit sur eux l'appui que je leur ai prêté?

ALBINE.

Vous leur appui, Madame?

AGRIPPINE.

Arrête, chère Albine.

Je sais que j'ai moi seule avancé leur ruine; Que du trône où le sang l'a dû faire monter ³, Britannicus par moi s'est vu précipiter. Par moi seule éloigné de l'hymen d'Octavie, Le frère de Junie abandonna la vie ⁴, Silanus, sur qui Claude avait jeté les yeux, Et qui comptait Auguste au rang de ses aïeux ³. Néron jouit de tout : et moi, pour récompense,

<sup>1</sup> Ces vers et ceux qui précèdent montrent Agrippine tout entière, une femme avide de régner à tout prix, celle qui, lorsqu'on lui disait que son fils, devenu empereur, la ferait périr, répondit: Occidat, dum operet; ce qui paraît vouloir dire : Qu'il me tue, pourvu qu'il règne; mais ce qui voulait dire, en effet : Que je périsse, pourvu que je règne. Mais remarquez qu'ici le caractère perce à tout moment, sans y penser et comme malgré lui, et ne songe jamais à s'annoncer. Tout est ambition et politique, et jamais on ne parle ni de politique ni d'ambition. (L.)

<sup>2</sup> Voilà le premier trait de la tyrannie de Néron. L'amour de Britannicus et de Junie, et la jalousie de Néron, sont presque le seul incident que Racine ait ajouté à l'histoire, qui est parfaitement analogue au sujet.

<sup>3</sup> Faute contre les mœurs. C'était le sénat qui donnait l'empire.

<sup>4</sup> Die nuptiarum (Agrippinæ) Silanus sibi mortem conscivit. (TAC.. Ann., XII, 8.)

 $<sup>^{8}</sup>$  La construction de cette phrase n'est pas claire. Il fallait dire ; Silanus, le frère de Junie , etc.

Il faut qu'entre eux et lui je tienne la balance, Afin que quelque jour, par une même loi, Britannicus la tienne entre mon fils et moi.

ALBINE.

Quel dessein?

AGRIPPINE.

Je m'assure un port dans la tempête.

Néron m'échappera, si ce frein ne l'arrète.

ALBINE.

Mais prendre contre un fils tant de soins superflus?

Je le craindrais bientôt s'il ne me craignait plus.

ALBINE.

Une juste frayeur vous alarme peut-être.
Mais si Néron pour vous n'est plus ce qu'il doit être,
Du moins son changement ne vient pas jusqu'à nous;
Et ce sont des secrets entre César et vous.
Quelques titres nouveaux que Rome lui défère,
Néron n'en reçoit point qu'il ne donne à sa mère.
Sa prodigue amitié ne se réserve rien:
Votre nom est dans Rome aussi saint que le sien 3;
A peine parle-t-on de la triste Octavie.

Illud amicitiæ sanctum ac venerabile donum. Trist. I, cap. viii.

(L. RACINE.)

<sup>1</sup> Agrippine veut dominer, il faut qu'elle divise : elle a couronné un mechant et un ingrat, elle est réduite à le redouter ou à l'intimider sans cesse, et l'on pressent aisément quel doit être le résultat de cette conduite avec un homme tel que Néron. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le sens de ces deux vers n'est pas bien net : on entend parfaitement comment Agrippine tient la balance entre Néron et Britannicus; mais on n'entend pas si bien comment Britannicus, quelque jour, tiendra la balance entre Néron et sa mère. Néron, couronné par sa mère, peut craindre qu'elle ne fasse un jour pour Britannicus ce qu'elle a fait pour son fils; mais Agrippine doit savoir que si Britannicus reprenait jamais la puissance, ce ne pourrait être que pour se venger. (G.)

<sup>3</sup> Ce mot saint est très-juste. Il n'est point dans le sens qu'il a dans ce vers de Virgile o sanctissima conjux, mais dans le sens que lui donne le verbe sancio. It veut dire auguste, vénérable; et c'est dans ce sens qu'Ovide a dit:

Auguste votre aïeul honora moins Livie † : Néron devant sa mère a permis le premier Qu'on portât des faisceaux couronnés de laurier. Quels effets voulez-vous de sa reconnaissance?

AGRIPPINE.

Un peu moins de respect, et plus de confiance.
Tous ces présents, Albine, irritent mon dépit:
Je vois mes honneurs croître, et tomber mon crédit.
Non, non, le temps n'est plus que Néron jeune encore
Me renvoyait les vœux d'une cour qui l'adore:
Lorsqu'il se reposait sur moi de tout l'État;
Que mon ordre au palais assemblait le sénat;
Et que, derrière un voile, invisible et présente.
J'étais de ce grand corps l'âme toute-puissante?
Des volontés de Rome alors mal assuré,
Néron de sa grandeur n'était point enivré.

Ce jour, ce triste jour, frappe encor ma mémoire.

Où Néron fut lui-même ébloui de sa gloire,
Quand les ambassadeurs de tant de rois divers
Vinrent le reconnaître au nom de l'univers.

Sur son trône avec lui j'allais prendre ma place:
J'ignore quel conseil prépara ma disgrâce;
Quoi qu'il en soit, Néron, d'aussi loin qu'il me vit,
Laissa sur son visage éclater son dépit.

Mon cœur même en conçut un malheureux augure.
L'ingrat, d'un faux respect colorant son injure,
Se leva par avance, et, courant m'embrasser,
Il m'écarta du trône où j'allais me placer.

<sup>1</sup> Auguste ne fit donner à Livie aucuns honneurs particuliers, et quand après la mort de cet empereur le sénat voulut décerner divers honneurs à sa veuve, Tibère s'opposa à ce qu'on lui accordat même un licteur : « Ne lictorem quidem ei decerni passus est. » (TAC., 1, 11.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In palatium ob id vocabantur (Patres), ut adstaret abditis a tergo foribus, velo discreta, quod visum arceret, auditum non adimeret. (Tac. Ann., XIII, 5.)

<sup>3</sup> Quin et legatis Armeniorum, causam gentis apud Neronem orantibus, ascendere suggestum imperatoris et præsidere simul parabat (Agrippina); nisi, cæteris

Depuis ce coup fatal le pouvoir d'Agrippine Vers sa chute à grands pas chaque jour s'achemine!. L'ombre seule m'en reste, et l'on n'implore plus Que le nom de Sénèque et l'appui de Burrhus.

ALBINE.

Ah! si de ce soupçon votre âme est prévenue, Pourquoi nourrissez-vous le venin qui vous tue? Daignez avec César vous éclaircir du moins.

AGRIPPINE.

César ne me voit plus, Albine, sans témoins <sup>2</sup>: En public, à mon heure, on me donne audience. Sa réponse est dictée, et même son silence <sup>3</sup>. Je vois deux surveillants, ses maîtres et les miens, Présider l'un ou l'autre à tous nos entretiens. Mais je le poursuivrai d'autant plus qu'il m'évite: De son désordre, Albine, il faut que je profite. J'entends du bruit; on ouvre. Allons subitement Lui demander raison de cet enlèvement: Surprenons, s'il se peut, les secrets de son âme. Mais quoi! déjà Burrhus sort de chez lui <sup>4</sup>!

pavore defixis, Seneca admonuisset venienti matri occurrere. Ita specie pietatis obviam itum dedecori. (Tac., Ann., XIII, 5.)

¹ Ce vers est une imitation d'un fort beau vers de Corneille, qui, dans Nicomède. dit en parlant de Rome :

Sa sagesse profonde S'achemine à grands pas vers l'empire du monde.

Mais s'achemine seul et à la fin du vers ne me paraît pas d'un aussi bon effet qu'au commencement et avec à grands pas. Dans Corneille, le vers marche avec Rome : le but où l'on marche n'est qu'à la fin du vers; ce doit être l'effet de la phrase, et ici l'inversion le détruit. Le vers de Racine dit bien ce qu'il doit dire; celui de Corneille rend sensible une grande idée par la figure et par le nombre. (L.)

2 Matremque transfert (Nero) in eam domum quæ Antoniæ fuerat; quotiesque ipse illuc ventitaret, septus turba centurionum, et post breve osculum digrediens. (TAC., Ann., XIII, 48.)

3 Dieter un silence! ici Racine ne prend rien à personne, pas même à Tacite : il peint, comme lui, par des expressions que le génie seul sait rapprocher. (L.) Cela rappelle le vers de Delille :

Il ne voit que la nuit, n'entend que le silence.

4 Cette expression est régulière et satisfaisante : elle instruit parfaitement le

## SCÈNE II

## AGRIPPINE, BURRHUS, ALBINE.

BURRHUS.

Madame,

Au nom de l'empereur j'allais vous informer D'un ordre qui d'abord a pu vous alarmer, Mais qui n'est que l'effet d'une sage conduite, Dont César a voulu que vous soyez instruite!

AGRIPPINE.

Puisqu'il le veut, entrons; il m'en instruira mieux.

César pour quelque temps s'est soustrait à nos yeux. Déjà par une porte au public moins connue L'un et l'autre consul vous avaient prévenue, Madame. Mais souffrez que je retourne exprès...

AGRIPPINE.

Non, je ne trouble point ses augustes secrets. Cependant voulez-vous qu'avec moins de contrainte L'un et l'autre une fois nous nous parlions sans feinte?

Burrhus pour le mensonge eut toujours trop d'horreur 2.

lecteur de la situation de la cour de Néron : tous les principaux personnages sont déjà bien connus : et cette ouverture serait digne de figurer à côté de celles de Bajazet et d'Iphigénie, qui sont des chefs-d'œuvre, si l'on pouvait raisonnablement supposer que la confidente ignore absolument tout ce qui se passe, et qu'Agrippine n'a point encore pu l'entretenir de ses chagrins. C'est ce léger défaut de vraisemblance qui fait que l'exposition n'est que bonne, et ne peut être citée comme un effort de l'art. On voit et on sent qu'Agrippine ne parle pas pour instruire Albine, mais pour instruire le spectateur. 'G.)

- 1 A voulu que vous soyez n'est point une dérogation à la loi générale qui veut qu'après le que conjonctif précédé d'un prétérit, le verbe régi par que soit aussi en un temps prétérit. L'exception est régulière dans le cas où il s'agit d'une action présente : alors le présent est admis comme le prétérit, et quelquefois même est prétérable. Le sens est donc : Gésar a voulu que vous soyez instruite au moment où je vous parle. (L.)
- <sup>2</sup> Si la phrase était absolue, l'expression ne serait pas juste: car on ne peut jamais avoir trop d'horreur pour le mensonge. La phrase est elliptique, et l'ellipse

### AGRIPPINE.

Prétendez-vous longtemps me cacher l'empereur? Ne le verrai - je plus qu'à titre d'importune? Ai-je donc élevé si haut votre fortune Pour mettre une barrière entre mon fils et moi? Ne l'osez-vous laisser un moment sur sa foi? Entre Sénèque et vous disputez-vous la gloire A qui m'effacera plutôt de sa mémoire 1? Vous l'ai-je confié pour en faire un ingrat, Pour être, sous son nom, les maîtres de l'État :? Certes, plus je médite, et moins je me figure Que vous m'osiez compter pour votre créature, Vous, dont j'ai pu laisser vieillir l'ambition Dans les honneurs obscurs de quelque légion 3; Et moi, qui sur le trône ai suivi mes ancètres, Moi fille, femme, sœur et mère de vos maîtres 4; Que prétendez-vous donc? Pensez-vous que ma voix

se rapporte à ce qui précède. Voulez-vous que nous parlions sans feinte? — Je hais trop le mensonge pour rien feindre. (L.)

- 1 Cette construction est remarquable. La grammaire demanderait, disputezvous à qui m'effacera... La gloire est de trop par la regle, ou bien il faudrait la gloire de m'effacer. Mais comme la phrase est suspendue par l'intervalle d'un vers à l'autre, le poëte a trouvé moyen de mettre une idée de plus à la faveur d'une espèce d'ellipse qu'il laisse remplir à l'imagination, disputez-vous la gloire, en disputant à qui..., et la clarté et la plénitude du sens font oublier l'irrégularité. (L.)
- 2 Pour être: la clarté exigerait que l'on dit en prose pour que vous soyez, et non pour être. On dirait bien: Vous ai-je confié mon fils pour être votre esclabe? mais on ne pourrait pas dire: Vous ai-je confié mon fils pour être son tyran? (G.)
- 3 Burrhus n'était que tribun des soldats, grade qui répond à celui de colonel dans nos armées modernes, quand Agrippine le choisit pour être gouverneur de Néron. (Voy. Tac., Ann., xx, 42.)
- 4 Venerationem augebat feminæ, quam imperatore genitam, sororem ejus qui rerum potitus sit, et conjugem fuisse! (Tac., Ann., XII, 42.)
- Agrippine, fille de Germanicus frère de Claude, sœur de Caïus Caligula, femme de Claude et mère de Nèron, était fille, sœur, nièce, femme et mère de Cesars. (L. RACINE.)

Ce mouvement paraît imité de ce passage de Virgile :

Ast ego, quæ divum incedo regina, Jovisque Et soror et conjux. Ait fait un empereur pour m'en imposer trois?
Néron n'est plus enfant : n'est-il pas temps qu'il règne!?
Jusqu'à quand voulez-vous que l'empereur vous craigne?
Ne saurait-il rien voir qu'il n'emprunte vos yeux?
Pour se conduire enfin n'a-t-il pas ses aïeux??
Qu'il choisisse, s'il veut, d'Auguste ou de Tibère;
Qu'il imite, s'il peut, Germanicus mon père.
Parmi tant de héros je n'ose me placer,
Mais il est des vertus que je lui puis tracer,
Je puis l'instruire au moins combien sa confidence
Entre un sujet et lui doit laisser de distance.

### BURRHUS.

Je ne m'étais chargé dans cette occasion Que d'excuser César d'une seule action : Mais puisque, sans vouloir que je le justifie, Vous me rendez garant du reste de sa vie, Je répondrai, Madame, avec la liberté D'un soldat qui sait mal farder la vérité.

Vous m'avez de César confié la jeunesse;
Je l'avoue, et je dois m'en souvenir sans cesse.
Mais vous avais-je fait serment de le trahir,
D'en faire un empereur qui ne sût qu'obéir?
Non. Ce n'est plus à vous qu'il faut que j'en réponde:
Ce n'est plus votre fils, c'est le maître du monde?.
J'en dois compte, Madame, à l'empire romain,
Qui croit voir son salut ou sa perte en ma main.
Ah! si dans l'ignorance il le fallait instruire,

<sup>1</sup> Certe finitam Neronis infantiam. et robur juventæ adesse. (TAC., Ann., XIV, 52.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exuere magistrum, satis amplis doctoribus instructus majoribus suis. (Ibid.)

<sup>8</sup> Une des grandes beautés de cette scène consiste dans le contraste de la fougue insolente et des emportements d'Agrippine avec la gravité, la sage retenue et la fermeté noble de Burrhus, qui se respecte toujours lui-même en respectant Agrippine. Son discours est un modèle de raison et de décence. (G.)

Instruire dans l'ignorance est ici parfaitement juste, parce que, lorsqu'on n'élève un prince que pour régner sous son nom, on lui apprend surtout à ignorer tout ce qu'il doit savoir, à négliger tout ce qu'il doit faire; on lui donne vérita-

N'avait-on que Sénèque et moi pour le séduire? Pourquoi de sa conduite éloigner les flatteurs 1? Fallait - il dans l'exil chercher des corrupteurs 2? La cour de Claudius, en esclaves fertile, Pour deux que l'on cherchait en eût présenté mille, Qui tous auraient brigué l'honneur de l'avilir : Dans une longue enfance ils l'auraient fait vieillir. De quoi vous plaignez - vous, Madame? On vous révère : Ainsi que par César, on jure par sa mère 3. L'empereur, il est vrai, ne vient plus chaque jour Mettre à vos pieds l'empire, et grossir votre cour : Mais le doit-il, Madame? et sa reconnaissance Ne peut-elle éclater que dans sa dépendance? Toujours humble, toujours le timide Néron N'ose-t-il être Auguste et César que de nom 4? Vous le dirai-je enfin? Rome le justifie. Rome, à trois affranchis si longtemps asservie 3, A peine respirant du joug qu'elle a porté, Du règne de Néron compte sa liberté. Oue dis-je? la vertu semble même renaître. Tout l'empire n'est plus la dépouille d'un maître 6 :

blement des leçons d'ignorance. Plus bas, une cour en eschwes fertile, vieiller dans une longue enfance, l'honneur de l'avilir, présentent le même genre de beautés. (L.)

- 1 De sa conduite pour de sa personne, figure énergique et fort juste : c'est comme si Racine avait dit : éloigner de sa conduite l'influence des flatteurs. (G.)
- 2 Parce qu'Agrippine fit rappeler Sénèque de l'exil où il avait été envoyé sous Claudius. (Tac., Ann., XII, 8.) L. RACINE.
- 3 L'expression de ce vers, comme le remarque Laharpe, est parfaitement conforme aux mœurs. On jurait par la tête, par le salut de César, et jurer ainsi par tout autre eût été un crime de lèse-majesté. Racine s'est écarté de la vérité historique en supposant qu'un pareil honneur était rendu à Agrippine, puisque, selon Tacite, ce fut un des moyens que Néron employa pour justifier la mort de sa mère. (Voy. Tac., Ann., xiv, 11.)
- 4 On donnait aux empereurs, sitôt qu'ils étaient élus, les titres d'Auguste et de César. (L. RACINE.)
- <sup>5</sup> Pallas, Calliste et Narcisse, qui, sous Claude, furent réellement les maîtres de l'empire romain. (Voy. Tac., Ann., XII, 1 et seqq.)
  - 6 Tout l'empire n'est plus la dépouille entevée par un maître, voila ce que le

Le peuple au champ de Mars nomme ses magistrats; César nomme les chefs sur la foi des soldats : Thraséas au sénat, Corbulon dans l'armée, Sont encore innocents, malgré leur renommée 1: Les déserts, autrefois peuplés de sénateurs, Ne sont plus habités que par leurs délateurs 2. Ou'importe que César continue à nous croire, Pourvu que nos conseils ne tendent qu'à sa gloire; Pourvu que dans le cours d'un règne florissant Rome soit toujours libre, et César tout-puissant 3? Mais, Madame, Néron suffit pour se conduire. J'obéis, sans prétendre à l'honneur de l'instruire. Sur ses aïeux, sans doute, il n'a qu'à se régler; Pour bien faire, Néron n'a qu'à se ressembler. Henreux si ses vertus l'une à l'autre enchaînées Ramènent tous les ans ses premières années! AGRIPPINE.

Ainsi sur l'avenir n'osant vous assurer, Vous croyez que sans vous Néron va s'égarer. Mais vous qui, jusqu'ici content de votre ouvrage, Venez de ses vertus nous rendre témoignage, Expliquez-nous pourquoi, devenu ravisseur,

poète veut dire : le dit-il? La proie d'un maître serait claire et juste; j'oserais affirmer que la dépouille n'est ici ni l'un ni l'autre. La dépouille de... n'a jamais signifié que la dépouille prise à quelqu'un, prise sur quelque chose. (L.)

1 Thraséas, célèbre par l'austérité de sa vertu, ne resta pas toujours innocent aux yeux de Néron, qui, devenu tyran, se débarrassa d'un censeur incommode. Corbulon, général distingué, après avoir longtemps échappé, par sa modération et sa prudence, au danger de sa gloire, périt enfin victime de la haine naturelle de Néron contre les grands hommes et pour les honnètes gens.

Sont encore innocents malgré leur renommée.

Ce vers réunit l'énergie de Tacite à l'élégance, à l'harmonie de Racine. (G.)

2 Cumque insulas omnes, quas modo senatorum, jam delatorum turba compleret. (PLIN. JUN., Panegyr., c. XXXV.)

3 Racine semble avoir eu en vue ce beau passage de la vie d'Agricola où Tacite félicite Nerva d'avoir réuni deux choses autrefois incompatibles, la liberté et la monarchie. « Res olim dissociabiles miscuerit, principatum ac libertatem. » C. III. (G.)

Néron de Silanus fait enlever la sœur?
Ne tient-il qu'à marquer de cette ignominie
Le sang de mes aïeux qui brille dans Junie!
De quoi l'accuse-t-il? et par quel attentat
Devient-elle en un jour criminelle d'État,
Elle qui, sans orgueil jusqu'alors élevée,
N'aurait point vu Néron, s'il ne l'eût enlevée,
Et qui même aurait mis au rang de ses bienfaits
L'heureuse liberté de ne le voir jamais?

### BURRHUS.

Je sais que d'aucun crime elle n'est soupçonnée.

Mais jusqu'ici César ne l'a point condamnée,

Madame: aucun objet ne blesse ici ses yeux;

Elle est dans un palais tout plein de ses aïeux.

Vous savez que les droits qu'elle porte avec elle

Peuvent de son époux faire un prince rebelle;

Que le sang de César ne se doit allier

Qu'à ceux à qui César le veut bien confier 1:

Et vous-même avouerez qu'il ne serait pas juste

Qu'on disposât sans lui de la nièce d'Auguste 2.

### AGRIPPINE.

Je vous entends: Néron m'apprend par votre voix Qu'en vain Britannicus s'assure sur mon choix. En vain, pour détourner ses yeux de sa misère, J'ai flatté son amour d'un hymen qu'il espère: A ma confusion, Néron veut faire voir Qu'Agrippine promet par delà son pouvoir 3.

<sup>1</sup> Pour justifier Néron de l'enlèvement de Junie, il se sert adroitement de la même raison dont on se servit pour engager Claude à épouser Agrippine : « Ne claritatem Cæsarum aliam in domum ferret. » (Tac., Ann., XII, 3.) (L. RACINE.)

<sup>2</sup> Nièce est ici poétiquement pour arrière-petite-fille; car Junie était sœur de L. Silanus, qui était arrière-petit-fils d'Auguste. « Quippe et Silanus divi Augusti abnepos erat. » (Tac., Ann., XIII, 1.)

<sup>3</sup> Ce vers seul peint le caractère d'Agrippine. Peu lui importe que son fils soit criminel ou vertueux. Elle ne voit pas dans l'enlèvement de Junie une violence coupable; elle ne voit que le coup porté à son crédit. (G.)

Rome de ma faveur est trop préoccupée, Il veut par cet affront qu'elle soit détrompée, Et que tout l'univers apprenne avec terreur A ne confondre plus mon fils et l'empereur. Il le peut. Toutefois j'ose encore lui dire Qu'il doit avant ce coup affermir son empire; Et qu'en me réduisant à la nécessité D'éprouver contre lui ma faible autorité, Il expose la sienne; et que dans la balance Mon nom peut-être aura plus de poids qu'il ne pense.

Quoi! Madame, toujours soupçonner son respect!

Ne peut-il faire un pas qu'il ne vous soit suspect?

L'empereur vous croit-il du parti de Junie?

Avec Britannicus vous croit-il réunie?

Quoi! de vos ennemis devenez-vous l'appui,

Pour trouver un prétexte à vous plaindre de lui?

Sur le moindre discours qu'on pourra vous redire,

Serez-vous toujours prète à partager l'empire?

Vous craindrez-vous sans cesse, et vos embrassements

Ne se passeront-ils qu'en éclaircissements?

Ah! quittez d'un censeur la triste diligence!:

D'une mère facile affectez l'indulgence?;

Souffrez quelques froideurs sans les faire éclater;

Et n'avertissez point la cour de vous quitter?.

<sup>1</sup> Cette expression est plus latine que française. Diligence en français signifie promptitude, activité: en latin il signifie exactitude d'attention et de soin. La diligence d'un censeur est donc ici pour l'attention à reprendre. (L.)

<sup>2</sup> Affectez est pris comme diligence, dans l'acception latine.

<sup>3</sup> Ce vers énergique et profond a été inspiré par Tacite. Néron ayant renvoyé sa mère du palais impérial, et lui ayant ôté sa garde, le crédit d'Agrippine fut ruiné, et Tacite ajoute : « Nihil rerum mortalium tam instabile ac luxum est, quam fama potentiæ non sua nixæ : statim relictum Agrippinæ limen; nemo solari, nemo adire, præter paucas feminas, amore an odio incertum. » (Ann., xiii, 19.)

### AGRIPPINE.

Et qui s'honorerait de l'appui d'Agrippine <sup>1</sup>, Lorsque Néron lui-même annonce ma ruine, Lorsque de sa présence il semble me bannir, Quand Burrhus à sa porte ose me retenir?

### BURRHUS.

Madame, je vois bien qu'il est temps de me taire, Et que ma liberté commence à vous déplaire. La douleur est injuste, et toutes les raisons Qui ne la flattent point aigrissent ses soupçons. Voici Britannicus. Je lui cède ma place. Je vous laisse écouter et plaindre sa disgrâce, Et peut-être, Madame, en accuser les soins De ceux que l'empereur a consultés le moins <sup>2</sup>.

## SCÈNE III

# AGRIPPINE, BRITANNICUS, NARCISSE, ALBINE.

#### AGRIPPINE.

Ah! prince, où courez-vous? Quelle ardeur inquiète Parmi vos ennemis en aveugle vous jette? Que venez-vous chercher?

### BRITANNICUS.

Ce que je cherche? Ah! dieux!

Tout ce que j'ai perdu, Madame, est en ces lieux. De mille affreux soldats Junie environnée

> 1 ..... Et quisquam numen Junonis adoret Præterea, ant supplex aris imponat honorem? Æneid., 1, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Par ces deux derniers vers, il fait assez entendre que ses avis ne sont pas suivis, et que si, dans toute la scène, il a justifié son élève, dans son cour il ne le justifie pas; et voilà Burrhus: Laudans ac mærens. (L. Racine.)

S'est vue en ce palais indignement traînée. Hélas! de quelle horreur ses timides esprits A ce nouveau spectacle auront été surpris! Enfin on me l'enlève. Une loi trop sévère Va séparer deux cœurs qu'assemblait leur misère : Sans doute on ne veut pas que, mêlant nos douleurs, Nous nous aidions l'un l'autre à porter nos malheurs!

### AGRIPPINE.

Il suffit. Comme vous je ressens vos injures <sup>2</sup>; Mes plaintes ont déjà précédé vos murmures. Mais je ne prétends pas qu'un impuissant courroux Dégage ma parole, et m'acquitte envers vous. Je ne m'explique point. Si vous voulez m'entendre Suivez-moi chez Pallas, où je vais vous attendre.

## SCÈNE IV

## BRITANNICUS, NARCISSE.

### BRITANNICUS.

La croirai-je, Narcisse, et dois-je sur sa foi La prendre pour arbitre entre son fils et moi? Qu'en dis-tu? N'est-ce pas cette mème Agrippine Que mon père épousa jadis pour ma ruine, Et qui, si je t'en crois, a de ses derniers jours, Trop lents pour ses desseins, précipité le cours?

<sup>1</sup> Bajazet, Xiphares, Britannicus, caractères si critiqués, ont la douceur et la délicatesse de nos mœurs, qualités qui ont pu se rencontrer chez d'autres hommes, et n'en ont pas le ridicule, comme on l'insinue. Mais je veux qu'ils soient plus faibles qu'ils ne me paraissent, quelle tragédie a-t-on vu où tous les personnages fussent de la même force? (VAUVENARGUES.)

<sup>2</sup> Injure est ici dans le sens de tort fait ou reçu, d'outrage, en action; et alors mon injure, son injure, ton injure, etc., ne s'entendent jamais que passivement pour l'injure que l'on m'a faite, qu'on lui a faite, qu'on l'a faite; c'est l'injuria des Latins, qui n'a d'autre acception chez eux que celle d'injustice, de violation de droits, du mot jus. (L.)

### NARCISSE.

N'importe : elle se sent comme vous outragée;
A vous donner Junie elle s'est engagée :
Unissez vos chagrins; liez vos intérêts.
Ce palais retentit en vain de vos regrets :
Tandis qu'on vous verra d'une voix suppliante
Semer ici la plainte et non pas l'épouvante,
Que vos ressentiments se perdront en discours,
Il n'en faut point douter, vous vous plaindrez toujours.

### BRITANNICUS.

Ah! Narcisse! tu sais si de la servitude Je prétends faire encore une longue habitude: Tu sais si pour jamais, de ma chute étonné, Je renonce à l'empire, où j'étais destiné 1. Mais je suis seul encor : les amis de mon père Sont autant d'inconnus que glace ma misère; Et ma jeunesse même écarte loin de moi 2 Tous ceux qui dans le cœur me réservent leur foi. Pour moi, depuis un an qu'un peu d'expérience M'a donné de mon sort la triste connaissance, Que vois-je autour de moi, que des amis vendus, Qui sont de tous mes pas les témoins assidus, Qui, choisis par Néron pour ce commerce infâme, Trafiquent avec lui des secrets de mon âme? Quoi qu'il en soit, Narcisse, on me vend tous les jours : Il prévoit mes desseins, il entend mes discours; Comme toi, dans mon cœur il sait ce qui se passe. Oue t'en semble, Narcisse?

<sup>1</sup> Racine relève ici avec beaucoup d'art le caractère de Britannicus : il lui donne des sentiments élevés, un noble courage, qui conviennent à son rang et à sa naissance, sans lui donner un plan et des projets qui ne conviendraient ni à son àge ni à sa situation. (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dès que Néron fut adopté par Claude, on eut soin d'écarter de Britannicus lout serviteur qui eût pu lui être fidèle : « Desolatus etiam paulatim servilibus ministeriis. (Tac., Ann., xu, 26.) Etiam libertorum si quis incorrupta fide, depellitur. (Ibid., 41.) Ut proximus quisque Britannico neque fas neque fidem pensi haberet, olim provisum erat. » (Ibid., xm, 45.)

### NARCISSE.

Ah! quelle àme assez basse...

C'est à vous de choisir des confidents discrets, Seigneur, et de ne pas prodiguer vos secrets.

BRITANNICUS.

Narcisse, tu dis vrai; mais cette défiance ! Est toujours d'un grand cœur la dernière science; On le trompe longtemps. Mais enfin je te croi 2, Ou plutôt je fais vœu de ne croire que toi. Mon père, il m'en souvient, m'assura de ton zèle: Seul de ses affranchis tu m'es toujours fidèle; Tes yeux, sur ma conduite incessamment ouverts, M'ont sauvé jusqu'ici de mille écueils couverts. Va donc voir si le bruit de ce nouvel orage Aura de nos amis excité le courage. Examine leurs yeux, observe leurs discours; Vois si j'en puis attendre un fidèle secours. Surtout dans ce palais remarque avec adresse Avec quel soin Néron fait garder la princesse 3. Sache si du péril ses beaux yeux sont remis 4, Et si son entretien m'est encore permis. Cependant de Néron je vais trouver la mère

<sup>1</sup> Cette maxime, qui est ici un sentiment, parce qu'elle est l'expression simple et naïve du cœur de Britannicus, répand de l'intérêt sur le caractère qu'il a dans la piece, qui est celui de son âge. (L)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Autrefois les premières personnes des verbes, au singulier, ne prenaient point d's à la fin. On réservait cette lettre pour les secondes personnes, et on mettait t aux troisièmes. Ce retranchement de l's à la première personne est aujourd'hui une licence poétique.

<sup>3</sup> Petite faute contre les mœurs. On ne donnait le nom de *princesse* qu'à la femme de l'empereur, seul *prince* dans cet empire romain, qui s'appelait toujours la *république*. Le *prince* était le sénateur inscrit le premier sur la liste du sénat, et cet honneur appartenait de droit à l'empereur

<sup>\*</sup> Les yeux et les beaux yeux revenaient beaucoup trop souvent dans Andromaque: c'étaient de ces expressions parasites que ne permet pas le style soutenu et soigné... C'est un mot que la galanterie a rendu trivial... On peut le passer a l'extrême jeunesse de Britannicus, et désormais on le verra très-rarement dans les pièces de Racine, (L.)

Chez Pallas, comme toi l'affranchi de mon père: Je vais la voir, l'aigrir, la suivre, et, s'il se peut, M'engager sous son nom plus loin qu'elle ne veut 1.

l'Quelques commentateurs ont trouvé dans ce vers un raffinement de politique trop profond pour l'âge de Britannicus. Mais ce prince a déjà fait voir qu'il en sait assez pour ne pas croire qu'Agrippine le serve par intérêt pour lui. D'ailleurs il ne convenait pas qu'il parût dénué de tous moyens personnels, et l'on verra au troisième acte qu'il les a employés de manière à pouvoir alarmer Agrippine ellemème. C'est ce que le poëte a su préparer comme il le devait, par ces vers, qui terminent le premier acte assez heureusement, puisqu'il ajoute à l'attente du spectateur. (L.)

FIN DU PREMIER ACTE.

## ACTE DEUXIÈME

## SCÈNE I

NÉRON, BURRHUS, NARCISSE, GARDES.

NÉRON.

N'en doutez point, Burrhus; malgré ses injustices, C'est ma mère, et je veux ignorer ses caprices.

Mais je ne prétends plus ignorer ni souffrir

Le ministre insolent qui les ose nourrir.

Pallas de ses conseils empoisonne ma mère;

Il séduit chaque jour Britannicus mon frère:

Ils l'écoutent tout seul; et qui suivrait leurs pas

Les trouverait peut-ètre assemblés chez Pallas 1.

C'en est trop. De tous deux il faut que je l'écarte.

Pour la dernière fois, qu'il s'éloigne, qu'il parte,

Je le veux, je l'ordonne: et que la fin du jour?

Ne le retrouve pas dans Rome ou dans ma cour.

Allez: cet ordre importe au salut de l'empire.

Aux gardes.

Vous, Narcisse, approchez. Et vous, qu'on se retire.

# SCÈNE II NÉRON, NARCISSE.

NARCISSE.

Grâces aux dieux, seigneur, Junie entre vos mains

<sup>1</sup> Tacite dit : « Et Nero infensus iis quibus superbia muliebris innitebatur, demovet Pallantem cura rerum, queis a Claudio impositus, velut arbitrium regni agebat. Ferebaturque, degrediente eo. magna prosequentium multitudine, non absurde dixisse, ire Pallantem ut ejuraret. » (Ann., XIII, 14)

<sup>2</sup> Sic volo, sic jubeo; sit pro ratione voluntas.

Vous assure aujourd'hui du reste des Romains. Vos ennemis, déchus de leur vaine espérance, Sont allés chez Pallas pleurer leur impuissance. Mais que vois-je? vous-même inquiet, étonné, Plus que Britannicus paraissez consterné. Que présage à mes yeux cette tristesse obscure! Et ces sombres regards errants à l'aventure? Tout vous rit: la fortune obéit à vos vœux.

NÉRON.

Narcisse, c'est est fait, Néron est amoureux.

NARCISSE.

Vous?

NÉRON.

Depuis un moment, mais pour toute ma vie 2. J'aime, que dis-je, aimer? j'idolâtre Junie.

NARCISSE.

Vous l'aimez?

NÉRON.

Excité d'un désir curieux, Cette nuit je l'ai vue arriver en ces lieux, Triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes 3. Qui brillaient au travers des flambeaux et des armes 3. Belle sans ornement, dans le simple appareil D'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Que veux-tu? Je ne sais si cette négligence,

<sup>1</sup> Tristesse obscure, expression figurée, parce que la tristesse obscurcit le front. (Laharpe.) On dit bien une sombre tristesse, l'analogie veut qu'on dise également une tristesse obscure.

<sup>2</sup> Caractère emporté, il s'imagine que cette passion, qui ne fait que commencer. durera toute sa vie. (L. RACINE.)

<sup>3</sup> Tous les connaisseurs ont vu dans ces huit vers, Triste, levant au ciel, etc., un tableau original et parfait. Le mérite de la diction est dans la difficulté vaincue, puisqu'il s'agissait d'ennoblir la petitesse des détails par le choix des mots. . Enfin l'effet des couleurs poétiques nalt surtout du contraste de la frayeur. de douceur et des larmes de Júnie, avec l'appareil de son enlèvement et la figure de ses ravisseurs; c'est ce qui a fourni au poète des vers qui sont au nombre des plus beaux de notre langue. (L.)

Les ombres, les flambeaux, les cris et le silence, Et le farouche aspect de ses fiers ravisseurs, Relevaient de ses veux les timides douceurs : Quoi qu'il en soit, ravi d'une si belle vue, J'ai voulu lui parler, et ma voix s'est perdue : Immobile, saisi d'un long étonnement, Je l'ai laissé passer dans son appartement 1. J'ai passé dans le mien. C'est là que solitaire, De son image en vain j'ai voulu me distraire. Trop présente à mes yeux, je croyais lui parler : J'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler. Quelquefois, mais trop tard, je lui demandais grâce: J'employais les soupirs, et même la menace. Voilà comme occupé de mon nouvel amour, Mes yeux sans se fermer ont attendu le jour, Mais je m'en fais peut-ètre une trop belle image; Elle m'est apparue avec trop d'avantage : Narcisse, qu'en dis-tu?

NARCISSE.

Quoi, seigneur! croira-t-on Qu'elle ait pu si longtemps se cacher à Néron?

Tu le sais bien, Narcisse. Et, soit que sa colère M'imputât le malheur qui lui ravit son frère: Soit que son cœur, jaloux d'une austère fierté, Enviât à nos yeux sa naissante beauté?:

<sup>2</sup> Envier estici dans le sens de priver. C'est un latinisme dont Racine a enrichi la langue. (AIMÉ MARTIN.)

Liber pampineas invidit collibus umbras. VIRGILE.)

Et encore:

Te ne... miserande puer... Invidit fortuna mihi...

<sup>1</sup> La grammaire veut que le participe s'accorde avec le régime qui le précède, lorsqu'il est suivi d'un verbe neutre; mais cette règle n'était pas encore bien établie du temps de Racine, il fait laissé invariable, et, dans ce cas, la n'est pas régime de laissé, mais de laissé passer, qui ne présente qu'une seule idée, comme si ce n'était qu'un seul verbe.

Fidèle à sa douleur, et dans l'ombre enfermée, Elle se dérobait même à sa renommée.
Et c'est cette vertu, si nouvelle à la cour.
Dont la persévérance irrite mon amour.
Quoi, Narcisse! tandis qu'il n'est point de Romaine Que mon amour n'honore et ne rende plus vaine, Qui, dès qu'à ses regards elle ose se fier, Sur le cœur de César ne les vienne essayer, Seule, dans son palais, la modeste Junie Regarde leurs honneurs comme une ignominie, Fuit, et ne daigne pas peut-ètre s'informer Si César est aimable, ou bien s'il sait aimer!! Dis-moi, Britannicus l'aime-t-il?

NARCISSE.

Quoi! s'il l'aime.

Seigneur?

NÉRON.

Si jeune encor, se connaît-il lui-même, D'un regard enchanteur connaît-il le poison?

Seigneur, l'amour toujours n'attend pas la raison. N'en doutez point, il l'aime. Instruit par tant de charmes. Ses yeux sont déjà faits à l'usage des larmes; A ses moindres désirs il sait s'accommoder; Et peut-être déjà sait-il persuader.

NÉRON.

Que dis-tu? Sur son cœur il aurait quelque empire?

Je ne sais. Mais, seigneur, ce que je puis vous dire, Je l'ai vu quelquefois s'arracher de ces lieux Le cœur plein d'un courroux qu'il cachait à vos yeux, D'une cour qui le fuit pleurant l'ingratitude, Las de votre grandeur et de sa servitude,

<sup>1</sup> Voilà des sentiments dignes de Néron. Le poète n'aumonce point qu'il va peindre un tyran et sa cour : mais comme il peint l'un et l'autre! (LAHARPE.)

Entre l'impatience et la crainte flottant; Il allait voir Junie, et revenait content.

NÉRON.

D'autant plus malheureux qu'il aura su lui plaire, Narcisse, il doit plutôt souhaiter sa colère : Néron impunément ne sera pas jaloux.

NARCISSE.

Vous? et de quoi, seigneur, vous inquiétez-vous?
Junie a pu le plaindre et partager ses peines;
Elle n'a vu couler de larmes que les siennes :
Mais aujourd'hui, seigneur, que ses yeux dessillés,
Regardant de plus près l'éclat dont vous brillez,
Verront autour de vous les rois sans diadème,
Inconnus dans la foule et son amant lui-mème,
Attachés sur vos yeux, s'honorer d'un regard
Que vous aurez sur eux fait tomber au hasard !;
Quand elle vous verra, de ce degré de gloire,
Venir en soupirant avouer sa victoire :
Maître, n'en doutez point, d'un cœur déjà charmé
Commandez qu'on vous aime, et vous serez aimé 2.

A combien de chagrins il faut que je m'apprête! Que d'importunités!

NARCISSE.

NÉBOY.

Quoi donc! qui vous arrête,

Seigneur?

NÉRON.

Tout : Octavie, Agrippine, Burrhus, Sénèque, Rome entière et trois ans de vertus 3.

1 Quelle magnifique peinture de la grandeur impériale, et quel contraste avec l'abandon et le dénûment qui font le partage de Britannicus! (LAHARPE)

2 C'est le mot d'un flatteur qui sait fort bien que l'amour ne se commande pas, mais qui sait aussi que plus Néron se croira sûr d'être aimé, plus il s'indignera de ne pas l'être. (Id.)

3 Il suffit de ce mol pour faire sentir que ces trois ans de vertus n'étaient que trois ans de contrainte et d'hypocrisie, dont le terme sera le premier instant où les passions de Néron trouveront un obstacle. Quelle force de pinceau ne fallaitNon que pour Octavie un reste de tendresse
M'attache à son hymen et plaigne sa jeunesse:
Mes yeux, depuis longtemps fatignés de ses soins,
Rarement de ses pleurs daignent être témoins.
Trop heureux si bientôt la faveur d'un divorce
Me soulageait d'un joug qu'on m'imposa par force!
Le ciel même en secret semble la condammer:
Ses vœux depuis quatre ans ont bean l'importuner,
Les dieux ne montrent point que sa vertu les touche;
D'aucun gage, Narcisse, ils n'honorent sa couche!;
L'empire vainement demande un héritier.

### NARCISSE.

Que tardez-vous, seigneur, à la répudier? L'empire, votre cœur, tout condanne Octavie. Auguste votre aïeul soupirait pour Livie: Par un double divorce ils s'unirent tous denx²; Et vous devez l'empire à ce divorce heureux. Tibère, que l'hymen plaça dans sa famille, Osa bien à ses yeux répudier sa fille. Vous seul, jusques ici contraire à vos désirs, N'osez par un divorce assurer vos plaisirs³!

il pas pour peindre Néron, et quelle délicatesse de nuance pour le peindre naissant! Prendre pour sujet d'une pièce ce passage si difficile a marquer, était par soi-même un trait de génie. (LAHARPE.)

- 1 Il serait trop long de remarquer les beautés de diction, les expressions neuves : fdèle à sa douleur, se fier à ses regards, les essayer sur le cour d'un César, tant d'autres non moins heureuses, et ici en particulier la stérilité si noblement et si poétiquement exprimée, une couche qui n'est honorée d'aucun gage; c'est la langue de Racine. Mais observez que cette scène met le spectateur au late tout ce qu'il doit savoir, du dégoût de Néron pour Octavie et pour ses vertus, du désir qu'il a de la répudier, et de ce projet de divorce fait pour fonder la scène suivante, qui va rouler tout entière sur l'offre que Néron doit faire à Jun'e de l'empire et de sa main. (14.)
- 2 Auguste, pour épouser Livie, répudia Scribonie, et Livie se sépara de Ciaude Tibère Néron, dont elle avait déjà un fils; elle fit entrer par ce mariage la postérité des Nérons dans la famille des Octaviens.
- 3 Dans la tragédie de Sénèque intitulée Octavie, Néron, qui veut répudier sa femme Octavie pour épouser Poppée, s'écrie en s'adressant à Sénèque :

Prohibebor unus facere quod cunctis licet. (Act. 11, sc. 2, v. 138.)

### NÉRON.

Et ne connais-tu pas l'implacable Agrippine?
Mon amour inquiet déjà se l'imagine
Qui m'amène Octavie, et d'un œil enflammé
Atteste les saints droits d'un nœud qu'elle a formé,
Et, portant à mon cœur des atteintes plus rudes,
Me fait un long récit de mes ingratitudes.
De quel front soutenir ce fâcheux entretien?

### NARCISSE.

N'ètes-vous pas, seigneur, votre maître et le sien? Vous verrons-nous toujours trembler sous sa tutelle? Vivez, régnez pour vous; c'est trop régner pour elle. Craignez-vous? Mais, seigneur, vous ne la craignez pas : Vous venez de bannir le superbe Pallas, Pallas dont vous savez qu'elle soutient l'audace.

### NÉRON.

Éloigné de ses yeux, j'ordonne, je menace, J'écoute vos conseils, j'ose les approuver, Je m'excite contre elle et tâche à la braver: Mais, je t'expose ici mon âme toute nue, Sitôt que mon malheur me ramène à sa vue, Soit que je n'ose encor démentir le pouvoir De ses yeux où j'ai lu si longtemps mon devoir, Soit qu'à tant de bienfaits ma mémoire fidèle Lui soumette en secret tout ce que je tiens d'elle, Mais enfin mes efforts ne me servent de rien 1. Mon génie étonné tremble devant le sien 2. Et c'est pour m'affranchir de cette dépendance Oue ie la fuis partout, que mème je l'offense,

<sup>1</sup> Mais enfin, expressions inutiles, qui jettent de l'embarras dans la construction, et qui nuisent beaucoup à l'effet de la période, d'ailleurs si belle. (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Expression antique, fondée sur l'opinion des temps anciens, qui attribuait a chacun son génie, bon ou mauvais. (LAHARPE.)

C'est Plutarque qui a fourni à Racine cette idée poétique du génie. L'historien rapporte qu'Antoine, perdant toujours au jeu contre Octave, consulta un devin,

Et que de temps en temps j'irrite mes ennuis, Afin qu'elle m'évite autant que je la fuis. Mais je t'arrète trop; retire-toi, Narcisse; Britannicus pourrait t'accuser d'artifice.

NARCISSE.

Non, non; Britannicus s'abandonne à ma foi.
Par son ordre, seigneur, il croit que je vous voi,
Que je m'informe ici de tout ce qui le touche,
Et veut de vos secrets ètre instruit par ma bouche:
Impatient surtout de revoir ses amours 1,
Il attend de mes soins ce fidèle secours.

NÉRON.

J'y consens; porte-lui cette douce nouvelle; Il la verra.

NARCISSE.

Seigneur, bannissez-le loin d'elle <sup>2</sup>.

J'ai mes raisons, Narcisse; et tu peux concevoir Que je lui vendrai cher le plaisir de la voir. Cependant vante-lui ton heureux stratagème; Dis-lui qu'en sa faveur on me trompe moi-mème, Qu'il la voit sans mon ordre. On ouvre; la voici. Va retrouver ton maître et l'amener ici 3.

qui lui conseilla de s'éloigner le plus qu'il pourrait de ce jeune homme; « car, lui dit-il, votre génie redoute le sien : il est fier et hardi quand il est seul : mais, à l'approche de l'autre, il perd toute sa force et sa hardiesse, et devient bas et timide. » (Vie d'Antoine.) Octave, en effet, avait du caractère, et Antoine n'en avait point. (Geoffron.)

<sup>1</sup> Ses amours, pris pour la personne qu'en aime, est un terme familier qui ne convient pas au style soutenu, à moins qu'il ne soit relevé par ce qui l'entoure. (LAHARPE.)

<sup>2</sup> Le loin, cacophonie. (L.)

<sup>3</sup> Va l'amener, expression vicieuse. Il y a opposition entre l'idée que présente l'infinitif amener et celle que renferme l'impératif va, qui le gouverne. L'un exprime l'action de s'éloigner d'un lieu, l'autre de s'en approcher. Si le vers l'eût permis, il aurait fallu dire amène-le ici. (A. MARTIN.)

# SCÈNE III

# NÉRON, JUNIE.

NÉRON.

Vous vous troublez, Madame, et changez de visage : Lisez-vous dans mes yeux quelque triste présage?

Seigneur, je ne vous puis déguiser mon erreur; J'allais voir Octavie, et non pas l'empereur 1. NÉRON.

Je le sais bien, Madame, et n'ai pu sans envie Apprendre vos bontés pour l'heureuse Octavie.

JUNIE.

Vous, seigneur?

NÉRON.

Pensez-vous, Madame, qu'en ces lieux Seule pour vous connaître Octavie ait des yeux? JUNIE.

Et quel autre, seigneur, voulez-vous que j'implore?? A qui demanderai-je un crime que j'ignore? Vous qui le punissez, vous ne l'ignorez pas: De grâce, apprenez-moi, seigneur, mes attentats?.

NÉBON.

Quoi! Madame, est-ce donc une légère offense De m'avoir si longtemps caché votre présence? Ces trésors dont le Ciel voulut vous embellir, Les avez-vous reçus pour les ensevelir? L'heureux Britannicus verra-t-il sans alarmes

Il n'était pas naturel que Junie vint d'elle-même trouver Néron, et il l'était, au contraire, qu'elle se rendit auprès d'Octavie. La manière dont elle reucontre Néron est fort bien imaginee. (LANARPE.)

<sup>2</sup> Comme il n'a été parlé que d'Octavie, il semble qu'il faudrait et quelle autre; on sous-entend quel autre appui : ainsi quel est plus élégant que quelle. (L. RACINE.)

<sup>3</sup> Če mot renferme une ironie qui n'y serant plus si lunie disait mes crimes. (L. RACINE.)

Croître loin de nos yeux son amour et vos charmes? Pourquoi, de cette gloire exclu jusqu'à ce jour, M'avez-vous sans pitié relégué dans ma cour¹? On dit plus: vous souffrez. sans en être offensée, Qu'il vous ose, Madame, expliquer sa pensée: Car je ne croirai point que sans me consulter La sévère Junie ait voulu le flatter, Ni qu'elle ait consenti d'aimer et d'ètre aimée, Sans que j'en sois instruit que par la renommée.

#### JUNIE.

Je ne vous nierai point, seigneur, que ses soupirs M'ont daigné quelquefois expliquer ses désirs. Il n'a point détourné ses regards d'une fille Seul reste du débris d'une illustre famille: Peut-être il se souvient qu'en un temps plus heureux Son père me nomma pour l'objet de ses vœux. Il m'aime; il obéit à l'empereur son père, Et j'ose dire encore, à vous, à votre mère; Vos désirs sont toujours si conformes aux siens...

#### NÉRON.

Ma mère a ses desseins, Madame, et j'ai les mieus. Ne parlons plus ici de Claude et d'Agrippine; Ce n'est point par leur choix que je me détermine. C'est à moi seul, Madame, à répondre de vous? Et je veux de ma main vous choisir un époux.

#### JUNIE.

Ah! seigneur, songez-vous que toute autre alliance Fera honte aux Césars, auteurs de ma naissance; NÉBON.

Non, Madame; l'époux dont je vous entretiens Peut sans honte assembler vos aïeux et les siens; Vous pouvez sans rougir consentir à sa flamme.

<sup>1</sup> Ces traits d'une galanterie un peu romanesque font frémir lorsqu'on songe que c'est Néron qui parle. Il y a un art prodigieux dans cette scène, où Néron cherchant à plaire laisse cependant percer la férocité de son caractère. (A. MARTIN.)

JUNIE.

Et quel est donc, seigneur, cet époux?

NÉRON.

Moi, Madame.

JUNIE.

Vous!

NÉRON.

Je vous nommerais, Madame, un autre nom, Si j'en savais quelque autre au-dessus de Néron 1. Oui, pour vous faire un choix où vous puissiez souscrire, J'ai parcouru des veux la cour, Rome et l'empire. Plus j'ai cherché, Madame, et plus je cherche encor En quelles mains je dois confier ce trésor, Plus je vois que César, digne seul de vous plaire, En doit être lui seul l'heureux dépositaire, Et ne peut dignement vous confier qu'aux mains A qui Rome a commis l'empire des humains. Vous-même, consultez vos premières années: Claudius à son fils les avait destinées: Mais c'était en un temps où de l'empire entier Il crovait quelque jour le nommer héritier. Les dieux ont prononcé. Loin de leur contredire 2, C'est à vous de passer du côté de l'empire. En vain de ce présent ils m'auraient honoré,

<sup>1</sup> Cette réponse a de la grandeur; mais observez que cette galanterie tient au rang et non à la personne, et Néron n'en devait point avoir d'antre. Elle devait servir à donner au langage une sorte de galanterie noble, que le seul Racine a connue dans ce siècle, et que sa diction a su élever au ton de la tragédie. (LAHARPE.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contredire, dans notre langue, a le régime direct, soit avec les choses, soit avec les personnes. On contredit un auteur, on contredit les paroles, on contredit l'expérience, etc.; le régime indirect est latin, contradicere alicui. Il est clair que Racine l'a choisi de préfèrence, puisque l'autre ne le génait en rien. Ce n'est pas la seule fois qu'il ait fait usage des latinismes comme d'un moyen de plus pour différencier la poésie et la prose, et j'avoue que leur contredire ne me blesse nullement, sans doute à cause du rapport étymologique, comme dans ce beau vers de la Fontaine:

Celui de qui la tête au ciel était voisine.

On oublie qu'en français on est voisin du ciel, parce qu'on dirait en latin vicinum cœlo caput. (Laharpe.)

Si votre cœur devait en être séparé;
Si tant de soins ne sont adoucis par vos charmes;
Si, tandis que je donne aux veilles, aux alarmes,
Des jours toujours à plaindre et toujours enviés,
Je ne vais quelquefois respirer à vos pieds.
Qu'Octavie à vos yeux ne fasse point d'ombrage;
Rome, aussi bien que moi, vous donne son suffrage,
Répudie Octavie, et me fait dénouer
Un hymen que le Ciel ne veut point avouer.
Songez-y donc, Madame, et pesez en vous-même
Ce choix digne des soins d'un prince qui vous aime,
Digne de vos beaux yeux trop longtemps captivés <sup>1</sup>,
Digne de l'univers, à qui vous vous devez.

#### JUNIE.

Seigneur, avec raison je demeure étonnée.

Je me vois, dans le cours d'une même journée,
Comme une criminelle amenée en ces lieux;
Et lorsque avec frayeur je parais à vos yeux,
Que sur mon innocence à peine je me fie,
Vous m'offrez tout d'un coup la place d'Octavie.
J'ose dire pourtant que je n'ai mérité
Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.
Et pouvez-vous, seigneur, souhaiter qu'une fille
Qui vit presque en naissant éteindre sa famille,
Qui, dans l'obscurité nourrissant sa douleur,
S'est fait une vertu conforme à son malheur<sup>2</sup>,
Passe subitement de cette nuit profonde
Dans un rang qui l'expose aux yeux de tout le monde,
Dont je n'ai pu de loin soutenir la clarté<sup>3</sup>,

<sup>1</sup> Cette phrase manque de clarté.

<sup>&</sup>quot;2 C'est le privilége de la poésie d'ennoblir les choses les plus communes. Cette idée si vulgaire, faire de nécessité vertu, est ici exprimée avec une élégance particulière. (G.)

<sup>3</sup> On dità un roi la majesté, la splendeur de votre rang, et non pas la clarté. lei, ce mot, qui répond à cette nuit profonde, est amené si naturellement, qu'il paraît nécessaire. (L. RACINE.)

Et dont une autre enfin remplit la majesté?

Je vous ai déjà dit que je la répudie <sup>1</sup>:
Ayez moins de frayeur, ou moins de modestie.
N'accusez point ici mon choix d'aveuglement:
Je vous réponds de vous; consentez seulement.
Du sang dont vous sortez rappelez la mémoire;
Et ne préférez point à la solide gloire
Des honneurs dont César prétend vous revêtir,
La gloire d'un refus sujet au repentir <sup>2</sup>.

JUNIE.

Le Ciel connaît, Seigneur, le fond de ma pensée. Je ne me flatte point d'une gloire insensée : Je sais de vos présents mesurer la grandeur; Mais plus ce rang sur moi répandrait de splendeur, Plus il me ferait honte et mettrait en lumière Le crime d'en avoir dépouillé l'héritière.

NÉRON.

C'est de ses intérêts prendre beaucoup de soin, Madame, et l'amitié ne peut aller plus loin. Mais ne nous flattons point, et laissons le mystère. La sœur vous touche ici beaucoup moins que le frère; Et pour Britannicus...

JUNIE.

Il a su me toucher, Seigneur; et je n'ai point prétendu m'en cacher. Cette sincérité sans doute est peu discrète; Mais toujours de mon cœur ma bouche est l'interprète. Absente de la cour, je n'ai pas dû penser, Seigneur, qu'en l'art de feindre il fallût m'exercer.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$ Brusquerie de Néron, qui passe brusquement de la galanterie à l'incivilité dès qu'il éprouve une légère contradiction. (G.)

<sup>2</sup> Le dernier hémistiche est une menace; et toute la tirade de Néron, sous le voile d'une politesse affectée, a quelque chose de fier et de dur, très-convenable au caractère de cet empereur. (G.)

J'aime Britannicus. Je lui fus destinée. Quand l'empire devait suivre son hyménée : Mais ces mêmes malheurs qui l'en ont écarté, Ses honneurs abolis, son palais déserté, La fuite d'une cour que sa chute a bannie, Sont autant de liens qui retiennent Junie. Tout ce que vous voyez conspire à vos désirs; Vos jours toujours sereins coulent dans les plaisirs. L'empire en est pour vous l'inépuisable source : Ou, si quelque chagrin en interrompt la course 1, Tout l'univers, soigneux de les entretenir, S'empresse à l'effacer de votre souvenir. Britannicus est seul : quelque ennui qui le presse, Il ne voit dans son sort que moi qui s'intéresse 2, Et n'a pour tous plaisirs, seigneur, que quelques pleurs Qui lui font quelquefois oublier ses malheurs.

NÉRON.

Et ce sont ces plaisirs et ces pleurs que j'envie, Que tout autre que lui me paierait de sa vie. Mais je garde à ce prince un traitement plus doux : Madame, il va bientôt paraître devant vous.

JUNIE.

Ah! seigneur, vos vertus m'ont toujours rassurée.

Je pouvais de ces lieux lui défendre l'entrée; Mais, Madame, je veux prévenir le danger

Il ne voit à son sort que moi qui s'intéresse.

L'usage a décidé qu'on s'intéresse dans une affaire d'argent, dans un commerce, dans une entreprise, etc., pour dire qu'on y a un intérêt pécuniaire; et qu'on s'intéresse à quelqu'un ou à quelque chose, pour dire qu'on y prend un intérêt d'affection; et il est bon que l'usage ait fixé cette différence. (LAHARPE.)

<sup>1</sup> La course, pour le cours, paraît un mot commandé par la rime, et de plus présente un sens faux. La course des plaisirs exprime leur fuite rapide : le cours, au contraire, signifie leur durée.

<sup>2</sup> On ne dirait pas aujourd'hui s'intéresser dans son sort, comme on le disait certainement du temps de Racine, puisqu'il ne tenait qu'à lui de dire comme on dirait à présent :

Où son ressentiment le pourrait engager.

Je ne veux point le perdre; il vaut mieux que lui-mème
Entende son arrêt de la bouche qu'il aime.

Si ses jours vous sont chers, éloignez-le de vous,
Sans qu'il ait aucun lieu de me croire jaloux.

De son bannissement prenez sur vous l'offense;
Et, soit par vos discours, soit par votre silence,
Du moins par vos froideurs, faites-lui concevoir
Qu'il doit porter ailleurs ses vœux et son espoir.

JUNIE.

Moi! que je lui prononce un arrêt si sévère!

Ma bouche mille fois lui jura le contraire.

Quand même jusque-là je pourrais me trahir,

Mes yeux lui défendront, seigneur, de m'obéir.

NÉBON.

Caché près de ces lieux, je vous verrai, Madame. Renfermez votre amour dans le fond de votre âme; Vous n'aurez point pour moi de langages secrets; J'entendrai des regards que vous croirez muets: Et sa perte sera l'infaillible salaire D'un geste ou d'un soupir échappé pour lui plaire.

JUNIE.

Hélas! si j'ose encor former quelques souhaits, Seigneur, permettez-moi de ne le voir jamais.

# SCÈNE IV

NÉRON, JULIE, NARCISSE.

NARCISSE.

Britannicus, seigneur, demande la princesse; Il approche.

NÉRON.

Qu'il vienne.

JUNIE.
Ali! seigneur.

NÉRON.

Je vous laisse.

Sa fortune dépend de vous plus que de moi : Madame, en le voyant songez que je vous voi.

# SCÈNE V JUNIE, NARCISSE.

JUNIE.

Ah! cher Narcisse, cours au-devant de ton maître! Dis-lui.... Je suis perdue! et je le vois paraître.

# SCÈNE VI

## JUNIE, BRITANNICUS, NARCISSE.

#### BRITANNICUS.

Madame, quel bonheur me rapproche de vous!? Quoi! je puis donc jouir d'un entretien si doux? Mais parmi ce plaisir quel chagrin me dévore?? Hélas! puis-je espérer de vous revoir encore? Faut-il que je dérobe avec mille détours, Un bonheur que vos yeux m'accordaient tous les jours?

<sup>1</sup> Ceux qui désapprouvent cette scène, parce que, disent-ils, s'aller cacher pour entendre une conversation est un jeu puéril qui ne convient pas au sérieux de la tragédie, ne font pas attention que ce n'est pas ici un jeu, mais une cruauté dont Néron seul est capable. Il veut que Junie prononce elle-même à son amant l'arrêt de son bannissement; elle sera la cause de sa mort, s'il lui échappe un geste, un soupir ou un regard. Quelle situation que celle de Junie, qui sait que Néron l'entend et la voit! qu'une pareille scène doit exciter l'attention des spectateurs! (L. RACINE.)

<sup>2</sup> Parmi semble ne pouvoir se placer que devant un pluriel ou un nom collectif: mais quand il signifie au milieu de, il s'emploie heureusement devant un singulier. On trouve de cet emploi plusieurs exemples en vers et en prose.

Quelle nuit! quel réveil! vos pleurs, votre présence, N'ont point de ces cruels désarmé l'insolence?
Que faisait votre amant? Quel démon envieux
M'a refusé l'honneur de mourir à vos yeux?
Hélas! dans la frayeur dont vous étiez atteinte,
M'avez - vous en secret adressé quelque plainte?
Ma princesse, avez - vous daigné me souhaiter?
Songiez - vous aux douleurs que vous m'alliez coûter?...
Vous ne me dites rien! quel accueil! quelle glace!
Est - ce ainsi que vos yeux consolent ma disgrâce?
Parlez: nous sommes seuls. Notre ennemi trompé,
Tandis que je vous parle est ailleurs occupé;
Ménageons les moments de cette heureuse absence.

#### JUNIE.

Vous êtes en des lieux tout pleins de sa puissance : Ces murs mêmes, seigneur, peuvent avoir des yeux <sup>1</sup>; Et jamais l'empereur n'est absent de ces lieux.

#### BRITANNICUS.

Et depuis quand, Madame, êtes-vous si craintive? Quoi! déjà votre amour souffre qu'on le captive? Qu'est devenu ce cœur qui me jurait toujours De faire à Néron même envier nos amours <sup>2</sup>? Mais bannissez, Madame, une inutile crainte; La foi dans tous les cœurs n'est pas encore éteinte; Chacun semble des yeux approuver mon courroux; La mère de Néron se déclare pour nous. Rome de sa conduite, elle même offensée...

#### JUNIE.

Ah! seigneur, vous parlez contre votre pensée. Vous-même, vous m'avez avoué mille fois Que Rome le louait d'une commune voix :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Etiam muta atque inanima, tectum et parietes, circunspectabantur. (TAC. Ann., IV, 69.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette scène a un double effet; car, si l'on y prend garde, Néron ne souffre pas moins que les deux amants qu'il met à la gêne. (LAHARPE.)

Toujours à sa vertu vous rendiez quelque hommage. Sans doute la douleur vous dicte ce langage.

BRITANNICUS.

Ce discours me surprend, il le faut avouer:
Je ne vous cherchais pas pour l'entendre louer.
Quoi! pour vous confier la douleur qui m'accable,
A peine je dérobe un moment favorable;
Et ce moment si cher, Madame, est consumé
A louer l'ennemi dont je suis opprimé!
Qui vous rend à vous-même, eu un jour, si contraire?
Quoi! même vos regards ont appris à se taire!!
Que vois-je? vous craignez de rencontrer mes yeux!
Néron vous plairait-il? Vous serais-je odieux?
Ah! si je le croyais!... Au nom des dieux, Madame,
Éclaircissez le trouble où vous jetez mon âme.
Parlez. Ne suis-je plus dans votre souvenir?

JUNIE.

Retirez-vous, seigneur; l'empereur va venir 2.
BRITANNICUS.

Après ce coup, Narcisse, à qui dois-je m'attendre 3!

 ${\bf 1}$  Ce vers rappelle celui qu'on a vu un peu plus haut :

J'entendrai des regards que vous croirez muets.

C'est un nouvel emploi de la même figure, également admirable dans les deux vers. On trouve dans Ovide :

Gredidimus lacrymis: an et hæe simulare docentur?

J'ai cru vos pleurs: les pleurs ont-ils appris à feindre?

Simulare docentur, qui est ici littéralement traduit, est aussi poétique que l'hémistiche de Racine, ont appris à se taire, et lui en a peut-être fourni l'idée On sait qu'il marquait avec un crayon, dans les classiques anciens, toutes les expressions figurées dont il croyait pouvoir enrichir notre langue. (LAHARPE.)

- 2 L'auteur connaissait trop bien son art pour prolonger une situation si pénible : la contrainte de Junie et les angoisses de Britannicus ne vont que jusqu'au point où elles sont supportables pour eux et pour le spectateur. Le poëte a gardé la mesure en tout, et l'effet de la scène en dépendait. (Le mème.)
- 3 A qui dois-je m'attendre! La grammaire veut à quoi dois-je m'attendre! Racine a préféré ici l'exactitude du sens à celle de la grammaire : il veut dire : sur qui dois-je compter? « Cette raison, en y ajoutant même celle de l'euphonie, ne nous paraît cependant pas suffisante pour justifier un solécisme » (G.)

# SCÈNE VII

## NÉRON, JUNIE, NARCISSE.

NÉRON.

Madame...

JUNIE.

Non, seigneur; je ne puis rien entendre. Vous êtes obéi. Laissez couler du moins Des larmes dont ses yeux ne seront pas témoins.

# SCÈNE VIII

# NÉRON, NARCISSE.

NÉRON.

Eh bien! de leur amour tu vois la violence,
Narcisse; elle a paru jusque dans son silence.
Elle aime mon rival, je ne puis l'ignorer,
Mais je mettrai ma joie à le désespérer.
Je me fais de sa peine une image charmante!:
Et je l'ai vu douter du cœur de son amante.
Je la suis. Mon rival t'attend pour éclater;
Par de nouveaux soupçons va, cours le tourmenter;
Et tandis qu'à mes yeux on le pleure, on l'adore,
Fais-lui payer bien cher un bonheur qu'il ignore?

<sup>1</sup> Une image charmante de sa peine est atroce de pensée et d'expression. Néron devait parler ainsi. (LADARPE.)

<sup>2</sup> On peut être étonné que Néron, tout occupé du plaisir d'enfoncer le poignard dans le cœur d'un rival, ne dise rien des secrets que Britannicus vient de révéler, de la conspiration d'Agrippine, du mécontentement de Rome, etc. Néron n'en parle pas; mais il s'en souvient, et bientôt il prouvera qu'il n'a rien perdu de cette conversation. (G.)

NARCISSE, seul.

La fortune t'appelle une seconde fois, Narcisse : voudrais-tu résister à sa voix? Suivons jusques au bout ses ordres favorables, Et, pour nous rendre heureux, perdons les misérables.

1 Si ce vers excite ordinairement des murmures, c'est parce qu'il exprime crûment une idée odieuse et basse : parce que le personnage énonce à froid, seul avec lui-même, ce qu'on pourrait supporter tout au plus dans un mouvement de passion et dans la chaleur du dialogue; enfin c'est parce qu'il est malheureux de terminer un acte par un petit monologue si désagréable à eutendre. Boileau, qui engagea son ami à sacrifier une scène très-bien écrite, mais inutile, aurait pu lui demander la suppression de ces quatre vers, qui n'était pas un sacrifice. (LAHARPE.)

FIN DU DEUXIÈME ACTE.

# ACTE TROISIÈME

# SCÈNE I

# NÉRON, BURRHUS.

BURRHUS.

Pallas obéira, seigneur.

NÉRON.

Et de quel œil

Ma mère a-t-elle vu confondre son orgueil?

BURRHUS.

Ne doutez point, seigneur, que ce coup ne la frappe, Qu'en reproches bientôt sa douleur ne s'échappe. Ses transports dès longtemps commencent d'éclater : A d'inutiles cris puissent-ils s'arrêter!

NÉBON.

Quoi! de quelque dessein la croyez-vous capable?

Agrippine, seigneur, est toujours redoutable.
Rome et tous vos soldats révèrent ses aïeux:
Germanicus son père est présent à leurs yeux.
Elle sait son pouvoir; vous savez son courage:
Et ce qui me la fait redouter davantage,
C'est que vous appuyez vous-même son courroux,
Et que vous lui donnez des armes contre vous.

NÉRON.

Moi, Burrhus?

#### BURRHUS.

Cet amour, seigneur, qui vous possède...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Racine a supprimé ici, par le conseil de Boileau, une scène entre Burrhus et Narcisse. « Vous indisposerez les spectateurs, dit le critique à son ami, en leur

#### NÉRON.

Je vous entends, Burrhus. Le mal est sans remède : Mon cœur s'en est plus dit que vous ne m'en direz; Il faut que j'aime enfin.

#### BURRHUS.

Vous vous le figurez,
Seigneur; et, satisfait de quelque résistance,
Vous redoutez un mal faible dans sa naissance.
Mais si dans son devoir votre cœur affermi
Voulait ne point s'entendre avec son ennemi;
Si de vos premiers ans vous consultiez la gloire;
Si vous daigniez, seigneur, rappeler la mémoire
Des vertus d'Octavie, indignes de ce prix¹,
Et de son chaste amour vainqueur de vos mépris;
Surtout si, de Junie évitant la présence,
Vous condamniez vos yeux à quelques jours d'absence;
Croyez-moi, quelque amour qui semble vous charmer,
On n'aime point, seigneur, si l'on ne veut aimer.

### NÉRON.

Je vous croirai, Burrhus, lorsque dans les alarmes <sup>2</sup> Il faudra soutenir la gloire de nos armes, Ou lorsque, plus tranquille, assis dans le sénat, Il faudra décider du destin de l'État: Je m'en reposerai sur votre expérience.

montrant ces deux hommes ensemble. Pleins d'admiration pour l'un et d'horreur pour l'autre, ils souffriront pendant cet entretien. »

1 Indigne est un latinisme : en français, indigne se prend toujours en mauvaise part. Les Latins, au contraire, lui donnent un autre sens. (G.)

2 Donnez cette scène à traiter à un homme médiocre, Burrhus s'étendra sur la censure de l'amour, et Néron sur ses louanges; et de la quelle suite de lieux communs! Le poëte a tranché court, parce que Néron n'est pas un amant, ni Burrhus un rhéteur. Celui-ci n'a dit qu'un mot, et n'a insisté que sur les considerations politiques; il a parlé en ministre et en homme sage. Et quel art dans la réponse de Néron! Quelle déférence apparente pour la capacité de Burrhus! et quel air de respect dans cette crainte affectée de compromettre la sévérité d'un homme d'État dans des intérêts d'amour! Observez que Néron parle toujours dans cette pièce avec noblesse et avec dignité; il devait être odieux, et non pus vil et petit. (L.)

Mais croyez-moi, l'amour est une autre science, Burrhus; et je ferais quelque difficulté D'abaisser jusque-là votre sévérité. Adieu. Je souffre trop, éloigné de Junie.

# SCÈNE II BURRHUS.

Enfin, Burrhus, Néron découvre son génie:
Cette férocité que tu croyais fléchir,
De tes faibles liens est prête à s'affranchir.
En quel excès peut - être elle va se répandre!
O dieux! en ce malheur quel conseil dois-je prendre?
Sénèque, dont les soins me devraient soulager¹,
Occupé loin de Rome, ignore ce danger.
Mais quoi! si d'Agrippine excitant la tendresse,
Je pouvais... La voici: mon bonheur me l'adresse.

# SCÈNE III AGRIPPINE, BURRHUS, ALBINE.

#### AGRIPPINE.

Eh bien! je me trompais, Burrhus, dans mes soupçons? Et vous vous signalez par d'illustres leçons! On exile Pallas, dont le crime peut-être Est d'avoir à l'empire élevé votre maître. Vous le savez trop bien: jamais, sans ses avis, Claude, qu'il gouvernait, n'eût adopté mon fils. Que dis-je? à son épouse on donne une rivale; On affranchit Néron de la foi conjugale; Digne emploi d'un ministre ennemi des flatteurs, Choisi pour mettre un frein à ses jeunes ardeurs,

<sup>1</sup> Ce vers et le suivant ont été conservés de la grande scène supprimée eutre Burrhus et Narcisse. (G.)

De les flatter lui-même, et nourrir dans son âme <sup>1</sup> Le mépris de sa mère et l'oubli de sa femme!

BURRHUS.

Madame, jusqu'ici c'est trop tôt m'accuser.
L'empereur n'a rien fait qu'on ne puisse excuser.
N'imputez qu'à Pallas un exil nécessaire :
Son orgueil dès longtemps exigeait ce salaire;
Et l'empereur ne fait qu'accomplir à regret
Ce que toute la cour demandait en secret.
Le reste est un malheur qui n'est point sans ressource.
Des larmes d'Octavie on peut tarir la source.
Mais calmez vos transports. Par un chemin plus doux
Vous lui pourrez plutôt ramener son époux;
Les menaces, les cris le rendront plus farouche.

#### AGRIPPINE.

Ah! l'on s'efforce en vain de me fermer la bouche.

Je vois que mon silence irrite vos dédains;

Et c'est trop respecter l'ouvrage de mes mains.

Pallas n'emporte pas tout l'appui d'Agrippine:

Le Ciel m'en laisse assez pour venger ma ruine.

Le fils de Claudius commence à ressentir

Des crimes dont je n'ai que le seul repentir 2.

J'irai, n'en doutez point, le montrer à l'armée,

Plaindre aux yeux des soldats son enfance opprimée,

Leur faire, à mon exemple, expier leur erreur.

On verra d'un côté le fils d'un empereur

Redemandant la foi jurée à sa famille,

Et de Germanicus on entendra la fille 3;

<sup>4</sup> La correction grammaticale exigerait et de nourrir; la préposition doit se répéter avant chaque infinitif. Mais on ose à peine faire remarquer cette négligence dans une tirade si éloquente. (G.)

<sup>2</sup> Elle en veut avoir le fruit; et elle ne l'a point quand elle ne gouverne pas. (L. RACINE.)

<sup>3</sup> Præceps post hæc Agrippina ruere ad terrorem et minas, neque principis auribus abstinere quominus testaretur « adultum jam esse Britannicum, veram « dignamque stirpem suscipiendo patris imperio, quod insitus et adoptivus, per

De l'autre, l'on verra le fils d'Enobarbus <sup>1</sup>.

Appuyé de Sénèque et du tribun Burrhus.

Qui, tous deux de l'exil rappelés par moi-mème,

Partagent à mes yeux l'autorité suprème.

De nos crimes communs je veux qu'on soit instruit;

On saura les chemins par où je l'ai conduit.

Pour rendre sa puissance et la vôtre odieuses,

J'avouerai les rumeurs les plus injurieuses;

Je confesserai tout, exils, assassinats;

Poison mème...

#### BURRHUS.

Madame, ils ne vous croiront pas²; ils sauront récuser l'injuste stratagème
D'un témoin irrité qui s'accuse lui-mème.
Pour moi, qui le premier secondai vos desseins,
Qui fis mème jurer l'armée entre ses mains,
Je ne me repens point de ce zèle sincère.
Madame, c'est un fils qui succède à son père.
En adoptant Néron, Claudius par son choix
De son fils et du vôtre a confondu les droits.
Rome l'a pu choisir. Ainsi, sans être injuste³,
Elle choisit Tibère, adopté par Auguste⁴;

<sup>«</sup> injurias matris exerceret. Non abnuere se quin cuncta infelicis domus mala pa-« tefierent, suæ in primis nuptiæ, suum veneficium... Ituram cum illo in castra:

audiretur hinc Germanici filia, inde debilis rursus Burrhus et exul Seneca...

<sup>«</sup> generis humani regimen expostulantes. » (Tac., Ann., XIII, 14.)

<sup>1</sup> Quand Agrippine est irritée, elle ne dit ni César, ni Néron, ni l'empereur, ni mon fils : c'est le fils d'Enobarbus. Le père de Néron se nommait Domitius Enobarbus. (L. RACINE.)

<sup>2</sup> Madame, ils ne vous croiront pas, est, en fait de dialogue, un coup de l'art. On peut juger à quel point Agrippine allait s'avilir quand Burrhus l'arrête au poison, et lui fait entendre qu'elle ne doit pas dire ce qu'on ne doit pas croire; c'est la relever à temps, et comme il convenait a Burrhus. (L.)

<sup>3</sup> Rome ne choisit pas Néron. On peut voir comment Tacite s'exprime sur l'élévation de ce prince. (Ann., XII, 68 et 69.)

<sup>4</sup> Rome ne choisit pas plus Tibère que Néron Livie avait employé en faveur de son fils Tibère les mêmes manœuvres qu'Agrippine, et Tacite les rapporte avec la même fidélité. (G.)

Et le jeune Agrippa, de son sang descendu!, Se vit exclu du rang vainement prétendu. Sur tant de fondements sa puissance établie Par vous-même aujourd'hui ne peut être affaiblie: Et, s'il m'écoute encor, Madame, sa bonté Vous en fera bientôt perdre la volonté. J'ai commencé, je vais poursuivre mon ouvrage.

# SCÈNE IV AGRIPPINE, ALBINE.

ALBINE.

Dans quel emportement la douleur vous engage, Madame! l'empereur puisse-t-il l'ignorer!

Ah! lui-même à mes yeux puisse-t-il se montrer!

Madame, au nom des dieux, cachez votre colère. Quoi! pour les intérêts de la sœur ou du frère Faut-il sacrifier le repos de vos jours? Contraindrez-vous César jusque dans ses amours?

Quoi! tu ne vois donc pas jusqu'où l'on me ravale?, Albine! c'est à moi qu'on donne une rivale?. Bientôt, si je ne romps ce funeste lien, Ma place est occupée, et je ne suis plus rien,

<sup>1</sup> Julius Agrippa, fils posthume de l'illustre Agrippa, ministre d'Auguste, et de Julie, fille de ce prince. Son caractère féroce l'avait fait reléguer par Auguste dans l'île de Planasie. Tibère, en arrivant à l'empire, le fit tuer. (V. Tac., Ann., 1, 3-6.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ravate est une expression énergique qu'il est dommage de laisser vieillir, et qui aura toujours son effet quand elle sera bien placée. Le mot créance, placé un peu plus loin, devrait être également conservé. (L.)

<sup>3</sup> Voilà le secret des fureurs d'Agrippine. Elle s'embarrasse peu de Britannicus, de Junie, d'Octavie, des débauches et des crimes de Néron; elle veut dominer, elle veut régner. Tacite l'a parfaitement caractérisée en deux mots: « Filio dare « imperium, tolerare imperitantem nequibat : Elle pouvait faire son fils empewereur, mais non supporter son empire. » (Ann., xu, 6t.) (G.)

Jusqu'ici d'un vain titre Octavie honorée.
Inutile à la cour, en était ignorée:
Les grâces, les honneurs par moi seule versés,
M'attiraient des mortels les vœux intéressés.
Une autre de César a surpris la tendresse;
Elle aura le pouvoir d'épouse et de maîtresse;
Le fruit de tant de soins, la pompe des Césars,
Tout deviendra le prix d'un seul de ses regards.
Que dis-je? l'on m'évite, et, déjà délaissée...
Ah! je ne puis, Albine, en souffrir la pensée.
Quand je devrais du ciel hâter l'arrêt fatal 1,
Néron, l'ingrat Néron... Mais voici son rival.

## SCĖNE V

### BRITANNICUS, AGRIPPINE, NARCISSE, ALBINE.

#### BRITANNICUS.

Nos ennemis communs ne sont pas invincibles,
Madame; nos malheurs trouvent des cœurs sensibles?:
Vos amis et les miens, jusqu'alors si secrets,
Tandis que nous perdions le temps en vains regrets,
Animés du courroux qu'allume l'injustice.
Viennent de confier leur douleur à Narcisse.
Néron n'est pas encor tranquille possesseur
De l'ingrate qu'il aime au mépris de ma sœur.
Si vous êtes toujours sensible à son injure,
On peut dans son devoir ramener le parjure.
La moitié du sénat s'intéresse pour nous;
Sylla, Pison, Plantus...

# AGRIPPINE.

# Prince, que dites-vons?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un astrologue consulté par Aggrippine avait prédit que Néron serait empereur, mais qu'il tuerait sa mère. Agrippine avait répondu : « Occidat, dum imperer : Qu'il me tue ; mais qu'il règne. » (Tac., Ann., XII, 26.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nemo adeo expers misericordiæ fuit, quem non Britannici fortunæ mæror afficeret, (Tac., Ann., Xu. 26.)

Sylla, Pison, Plautus, les chefs de la noblesse!

Madame, je vois bien que ce discours vous blesse. Et que votre courroux, tremblant, irrésolu, Craint déjà d'obtenir tout ce qu'il a voulu. Non, vous avez trop bien établi ma disgrâce; D'aucun ami pour moi ne redoutez l'audace: Il ne m'en reste plus; et vos soins trop prudents Les ont tous écartés ou séduits dès longtemps.

#### AGRIPPINE.

Seigneur, à vos soupçons donnez moins de créance; Notre salut dépend de notre intelligence.

J'ai promis, il suffit : malgré vos ennemis,

Je ne révoque rien de ce que j'ai promis.

Le coupable Néron fuit en vain ma colère;

Tôt ou tard il faudra qu'il entende sa mère.

J'essaierai tour à tour la force et la douceur;

Ou moi-même, avec moi conduisant votre sœur,

J'irai semer partout ma crainte et ses alarmes,

Et ranger tous les cœurs du parti de ses larmes.

Adieu. J'assiégerai Néron de toutes parts.

Vous, si vous m'en croyez, évitez ses regards.

# SCÈNE VI

## BRITANNICUS, NARCISSE.

#### BRITANNICUS.

Ne m'as-tu point flatté d'une fausse espérance? Puis-je sur ton récit fonder quelque assurance, Narcisse?

#### NARCISSE.

Oui. Mais, seigneur, ce n'est pas en ces lieux Qu'il faut développer ce mystère à vos yeux. Sortons. Qu'attendez-vous?

BRITANNICUS.

Ce que j'attends, Narcisse,

Hélas!

NARCISSE.

Expliquez-vous.

BRITANNICUS.

Si par ton artifice

Je pouvais revoir...

NARCISSE.

Qui?

BRITANNICUS.

J'en rougis. Mais enfin,

D'un cœur moins agité j'attendrais mon destin.

NARCISSE.

Après tous mes discours vous la croyez fidèle?

Non, je la crois, Narcisse, ingrate, criminelle, Digne de mon courroux: mais je sens, malgré moi, Que je ne le crois pas autant que je le doi. Dans ses égarements mon cœur opiniàtre Lui prète des raisons, l'excuse, l'idolàtre. Je voudrais vaincre enfin mon incrédulité, Je la voudrais haïr avec tranquillité. Et qui croira qu'un cœur si grand en apparence, D'une infidèle cour ennemi dès l'enfance, Renonce à tant de gloire, et dès le premier jour Trame une perfidie inouïe à la cour?

NARCISSE.

Et qui sait si l'ingrate, en sa longue retraite, N'a point de l'empereur médité la défaite? Trop sûre que ses yeux ne pouvaient se cacher, Peut-être elle fuyait pour se faire chercher<sup>1</sup>,

 $<sup>{\</sup>bf 1}$  Et fugit ad salices, et se cupit ante videri. (VIRGILE.)

Pour exciter Néron par la gloire pénible De vaincre une fierté jusqu'alors invincible 1.

BRITANNICUS.

Je ne la puis donc voir?

NARCISSE.

Seigneur, en ce moment

Elle reçoit les vœux de son nouvel amant.

BRITANNICUS.

Eh bien! Narcisse, allons. Mais que vois-je? C'est elle!

NARCISSE, à part.

Ah! dieux! à l'empereur portons cette nouvelle.

# SCÈNE VII

## JUNIE, BRITANNICUS.

JUNIE.

Retirez-vous, seigneur, et fuyez un courroux Que ma persévérance allume contre vous. Néron est irrité. Je me suis échappée, Tandis qu'à l'arrêter sa mère est occupée. Adieu; réservez-vous, sans blesser mon amour, Au plaisir de me voir justifier un jour. Votre image sans cesse est présente à mon âme, Rien ne peut l'en bannir.

BRITANNICUS.

Je vous entends, Madame<sup>2</sup>; Vous voulez que ma fuite assure vos désirs, Oue je laisse un champ libre à vos nouveaux soupirs.

<sup>1</sup> Voilà le texte que Racine lui-même commenta depuis avec tant d'éloquence dans la scène d'Aricie avec sa confidente, au second acte de *Phèdre*. (G.)

<sup>2</sup> Britannicus, même en croyant un moment aux apparences de l'infidélité, n'éclate pas contre Junie. Sa douleur est douce et tendre, et s'exprime par des plaintes plutôt que par des reproches. Cette modération et cette réserve sont une des nuances de son caractère, comme celui de Junie, et font partie de l'intérêt et de la dignité que comportaient ces deux rôles. (L.)

Sans doute, en me voyant, une pudeur secrète Ne vous laisse goûter qu'une joie inquiète. Eh bien, il faut partir!

JUNIE.

Seigneur, sans m'imputer... BRITANNICUS.

Ah! vous deviez du moins plus longtemps disputer.

Je ne murmure point qu'une amitié commune

Se range du parti que flatte la fortune:

Que l'éclat d'un empire ait pu vous éblouir;

Qu'aux dépens de ma sœur vous en vouliez jouir:

Mais que, de ces grandeurs comme une autre occupée,

Vous m'en ayez paru si longtemps détrompée;

Non, je l'avoue encor, mon cœur désespéré

Contre ce seul malheur n'était point préparé.

J'ai vu sur ma ruine élever l'injustice:

De mes persécuteurs j'ai vu le ciel complice:

Tant d'horreurs n'avaient point épuisé son courroux,

Madame, il me restait d'être oublié de vous.

HINTE.

Dans un temps plus heureux, ma juste impatience Vous ferait repentir de votre défiance : Mais Néron vous menace; en ce pressant danger, Seigneur, j'ai d'autres soins que de vous affliger. Allez, rassurez-vous, et cessez de vous plaindre; Néron nous écoutait, et m'ordonnait de feindre.

BRITANNICUS.

Quoi! le cruel...

JUNIE.

Témoin de tout notre entretien, D'un visage sévère examinait le mien, Prèt à faire sur vous éclater la vengeance D'un geste confident de notre intelligence.

BRITANNICUS.

Néron nous écoutait, Madame! Mais, hélas!

Vos yeux auraient pu feindre et ne m'abuser pas; Ils pouvaient me nommer l'auteur de cet outrage. L'amour est-il muet, ou n'a-t-il qu'un langage? De quel trouble un regard pouvait me préserver! Il fallait...

#### JUNIE.

Il fallait me taire et vous sanver. Combien de fois, hélas! puisqu'il faut vous le dire, Mon cœur de son désordre allait-il vous instruire! De combien de soupirs interrompant le cours, Ai-je évité vos yeux, que je cherchais toujours! Quel tourment de se taire en voyant ce qu'on aime, De l'entendre gémir, de l'affliger soi-même. Lorsque par un regard on peut le consoler! Mais quels pleurs ce regard aurait-il fait couler! Ah! dans ce souvenir, inquiète, troublée, Je ne me sentais pas assez dissimulée. De mon front effrayé je craignais la pâleur; Je trouvais mes regards trop pleins de ma douleur : Sans cesse il me semblait que Néron en colère Me venait reprocher trop de soin de vous plaire: Je craignais mon amour vainement renfermé; Enfin j'aurais voulu n'avoir jamais aimé t. Hélas! pour son bonheur, seigneur, et pour le nôtre, Il n'est que trop instruit de mon cœur et du vôtre 2! Allez, encore un coup, cachez-vous à ses veux; Mon cœur plus à loisir vous éclaircira mieux. De mille autres secrets j'aurais compte à vous rendre. BRITANNICUS.

Ah! n'en voilà que trop : c'est trop me faire entendre, Madame, mon bonheur, mon crime, vos bontés.

<sup>1</sup> Que de grâce, que de richesse poétique, et quelle douceur de sentiment dans ce morceau de Junie! (G.)

<sup>2</sup> Instruit de mon cœur, pour instruit de l'état de mon cœur, est une ellipse tresheureuse et très-poétique. (G.)

Et savez-vous pour moi tout ce que vous quittez? (Se jetant aux pieds de Junie.)

Quand pourrai-je à vos pieds expier ce reproche?

Que faites-vous? Hélas! votre rival s'approche!

# SCÈNE VIII NÉRON, BRITANNICUS, JUNIE.

#### NÉRON.

Prince, continuez des transports si charmants 1. Je conçois vos boutés par ses remerciments, Madame; à vos genoux je viens de le surprendre. Mais il aurait aussi quelque grâce à me rendre; Ce lieu le favorise, et je vous y retiens Pour lui faciliter de si doux entretiens.

### BRITANNICUS.

Je puis mettre à ses pieds ma douleur ou ma joie Partout où sa bonté consent que je la voie; Et l'aspect de ces lieux où vous la retenez N'a rien dont mes regards doivent être étonnés.

#### NÉRON.

Et que vous montrent-ils qui ne vous avertisse Qu'il faut qu'on me respecte et que l'on m'obéisse?

Ils ne nous ont pas vu l'un et l'autre élever, Moi pour vous obéir, et vous pour me braver, Et ne s'attendaient pas, lorsqu'ils nous virent naître Qu'un jour Domitius me dût parler en maître <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Transports si charmants, expression romanesque, mais relevée ici par une ironie amère et un persiflage cruel.  $(G_{\cdot})$ 

<sup>2</sup> Obvii inter se, Nero Britannicum nomine, ille Domitium, salutavere. Quod, ut discordiæ initium, Agrippina multo quæstu ad maritum defert: «Sperni quippe adoptionem, quæque censuerint patres, jusserit populus, intra pennates abrogari; ac, nisi pravitas tam infensa docentium arceatur, eruptura in publicam perniciem.» (Tac., Ann., XII, 41.)

NÉRON.

Ainsi par le destin nos vœux sont traversés; J'obéissais alors, et vous obéissez. Si vous n'avez appris à vous laisser conduire, Vous êtes jeune encore, et l'on peut vous instruire.

BRITANNICUS.

Et qui m'en instruira?

NÉRON.

Tout l'empire à la fois.

Rome.

BRITANNICUS.

Rome met-elle au nombre de vos droits Tout ce qu'a de cruel l'injustice et la force, Les emprisonnements, le rapt et le divorce?

Rome ne porte point ses regards curieux Jusque dans des secrets que je cache à ses yeux. Imitez son respect.

BRITANNICUS.

On sait ce qu'elle en pense.

NÉRON.

Elle se tait du moins : imitez son silence.

BRITANNICUS.

Ainsi Néron commence à ne se plus forcer.

NÉRON.

Néron de vos discours commence à se lasser.

BRITANNICUS.

Chacun devait bénir le bonheur de son règne.

NÉRON.

Heureux ou malheureux, il suffit qu'on me craigne 1.

BRITANNICUS.

Je connais mal Junie, ou de tels sentiments

<sup>1</sup> Ennius, dans une de ses tragédies, fait dire à un tyran : « Odermt, dum metuant : Qu'on me haïsse, pourvu qu'on me craigne. » C'était aussi la maxime de Caligula. « Tragicum illud subinde jactabat, oderint, dum metuant. » (Suet.. Calig., 30.)

Ne mériteront pas ses applaudissements.

NÉRON.

Du moins, si je ne sais le secret de lui plaire, Je sais l'art de punir un rival téméraire.

BRITANNICUS.

Pour moi, quelque péril qui me puisse accabler, Sa seule inimitié peut me faire trembler.

XÉROX

Souhaitez-la; c'est tout ce que je puis vous dire.
BRITANNICUS.

Le bonheur de lui plaire est le seul où j'aspire.

NÉRON.

Elle vous l'a promis, vous lui plairez toujours.

BRITANNICUS.

Je ne sais pas du moins épier ses discours : Je la laisse expliquer sur tout ce qui me touche 1, Et ne me cache point pour lui fermer la bouche 2. NÉRON.

Je vous entends. Eh bien, gardes!

JUNIE.

Que faites-vous?

C'est votre frère. Hélas! c'est un amant jaloux!
Seigneur, mille malheurs persécutent sa vie:
Ah! son bonheur peut-il exciter votre envie?
Souffrez que, de vos cœurs rapprochant les liens,
Je me cache à vos yeux et me dérobe aux siens.
Ma fuite arrètera vos discordes fatales;
Seigneur, j'irai remplir le nombre des vestales.
Ne lui disputez plus mes vœux infortunés;
Souffrez que les dieux seuls en soient importunés.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  C'est une faute de langage. Il faut absolument, pour le sens et pour la grammaire, je lu laisse s'expliquer. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'effet théâtral de cette scène tient au plaisir que ressent toujours le spectateur de voir la puissance injuste âbaissée et confondue par celui qui n'a d'autres armes que l'innocence et la vérité. (L.)

NÉRON.

L'entreprise, Madame, est étrange et sondaine. Dans son appartement, gardes, qu'on la ramène. Gardez Britannicus dans celui de sa sœur.

BRITANNICUS.

C'est ainsi que Néron sait disputer un cœur!

Prince, sans l'irriter, cédons à cet orage.

Gardes, obéissez sans tarder davantage.

# SCÈNE IX NÉRON, BURRHUS.

BURRHUS.

Que vois-je! ò ciel!

NÉRON, sans voir Burrhus. Ainsi leurs feux sont redoublés:

Je reconnais la main qui les a rassemblés. Agrippine ne s'est présentée à ma vue, Ne s'est dans ses discours si longtemps étendue, Que pour faire jouer ce ressort odieux.

(Apercevant Burrhus.)

Qu'on sache si ma mère est encore en ces lieux. Burrhus, dans ce palais je veux qu'on la retienne, Et qu'au lieu de sa garde on lui donne la mienne.

BURRHUS.

Quoi, seigneur! sans l'ouïr? une mère?

Arrêtez!

J'ignore quel projet, Burrhus, vous méditez :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Néron ne pouvait souffrir aucun obstacle à ses volontés, et il était dangereux de désapprouver sa conduite : « Ut faciendis sceleribus promptus, ita audiendi quæ faceret insolens erat. » (Tac., Ann., xv, 67.) Cependant. un jour qu'il était irrité contre sa mère, Burrhus osa lui représenter qu'il fallait donner à tout le

Mais depuis quelques jours tout ce que je désire Trouve en vous un censeur prêt à me contredire. Répondez-m'en, vous dis-je; ou, sur votre refus, D'autres me répondront et d'elle et de Burrhus!.

monde le temps de se défendre, et surtout à une mère : « Sed cuicumque, nedum parenti, defensionem tribuendam. » (Tac., Ann., xnt, 20) Cest la remontrance qu'il fait ici :

Quoi, seigneur, sans l'ouir? une mère?

(L. RACINE.)

1 La progression est ici également marquée et dans l'intrigue et dans le caractère du tyran. Son frère est arrêté parce qu'il est aimé de Junie; sa mère est arrêtée en même temps, parce qu'elle favorise leurs amours; et son gouverneur est menacé des fers, parce qu'il dit un mot en leur faveur. L'intrigue se noue comme il doit arriver dans un troisième acte, et Nèron et la pièce marcheut du mème pas. (L.)

FIN DU TROISIEME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME

# SCÈNE I

### AGRIPPINE, BURRHUS.

#### BURRHUS.

Oui, Madame, à loisir vous pourrez vous défendre : César lui-même ici consent de vous entendre. Si son ordre au palais vous a fait retenir, C'est peut-ètre à dessein de vous entretenir. Quoi qu'il en soit, si j'ose expliquer ma pensée, Ne vous souvenez plus qu'il vous ait offensée, Préparez-vous plutôt à lui tendre les bras : Défendez-vous, Madame, et ne l'accusez pas. Vous voyez, c'est lui seul que la cour envisage 1. Quoiqu'il soit votre fils, et même votre ouvrage, Il est votre empereur : vous êtes comme nous Sujette à ce pouvoir qu'il a reçu de vous. Selon qu'il vous menace ou bien qu'il vous caresse, La cour autour de vous ou s'écarte ou s'empresse. C'est son appui qu'on cherche en cherchant votre appui. Mais voici l'empereur.

AGRIPPINE.

Qu'on me laisse avec lui.

<sup>1</sup> Nil rerum mortalium tam instabile ac fluxum est, quam fama potentiæ non sua vi nixa. Statim relictum Agrippinæ limen, nemo solari, nemo adire. (Tac., Ann., xiii, 19.)

# SCÈNE II NERON, AGRIPPINE.

AGRIPPINE, s'asseyant.

Approchez - vous, Néron, et prenez votre place 1. On veut sur vos soupçons que je vous satisfasse. J'ignore de quel crime on a pu me noircir : De tous ceux que j'ai faits je vais vous éclaircir.

Vous régnez : vous savez combien votre naissance Entre l'empire et vous avait mis de distance. Les droits de mes aïeux, que Rome a consacrés, Étaient même sans moi d'inutiles degrés. Quand de Britannicus la mère condamnée Laissa de Claudius disputer l'hyménée, Parmi tant de beautés qui briguèrent son choix, Oui de ses affranchis mendièrent les voix, Je souhaitai son lit, dans la seule pensée De vous laisser au trône où je serais placée. Je fléchis mon orgueil, j'allai prier Pallas. Son maître, chaque jour caressé dans mes bras, Prit insensiblement dans les yeux de sa nièce L'amour où je voulais amener sa tendresse. Mais ce lien du sang qui nous joignait tous deux Écartait Clandius d'un lit incestueux : Il n'osait épouser la fille de son frère. Le sénat fut séduit : une loi moins sévère

<sup>1</sup> Cette scène est une des plus belles qu'il y ait au théâtre : les littérateurs la placent au même rang que celle d'Auguste et de Cinna, de Cléopâtre et de ses deux fils, de Mithridate avec ses enfants. (G.)

Ce ton de supériorité est remarquable dans la situation d'Agrippine. Elle ne voit jamais dans Néron que son fils, et dans l'empereur que son ouvrage; mais sa hauteur est naturelle et jamais affectée. Chez elle tout est fier, et rien n'étale la fierté. (L.)

Obligée à venir se justifier devant son maître, c'est elle qui va l'accuser. Elle parle d'abord comme si elle lui commandait : Approchez-vous. Elle ne l'appelle ni mon tils, ni César, et elle semble lui permettre de s'asseoir près d'elle. (L. RACINE.)

Mit Claude dans mon lit, et Rome à mes genoux t. C'était beaucoup pour moi : ce n'était rien pour vous.

Je vous fis sur mes pas entrer dans sa famille, Je vous nommai son gendre, et vous donnai sa fille: Silanus, qui l'aimait, s'en vit abandonné. Et marqua de son sang ce jour infortuné. Ce n'était rien encore. Eussiez-vous pu prétendre Qu'un jour Claude à son fils dût préférer son gendre? De ce même Pallas j'implorai le secours : Claude vous adopta, vaincu par ses discours, Vous appela Néron, et du pouvoir suprème Voulut avant le temps vous faire part lui-même. C'est alors que chacun, rappelant le passé, Découvrit mon dessein déjà trop avancé : Que de Britannicus la disgrâce future Des amis de son père excita le murmure 2. Mes promesses aux uns éblouirent les veux! L'exil me délivra des plus séditieux ; Claude même, lassé de ma plainte éternelle, Éloigna de son fils tous ceux de qui le zèle, Engagé dès longtemps à suivre son destin, Pouvait du trône encor lui rouvrir le chemin. Je fis plus : je choisis moi-même dans ma suite Ceux à qui je voulais qu'on livrât sa conduite 3. J'eus soin de vous nommer, par un contraire choix, Des gouverneurs que Rome honorait de sa voix : Je fus sourde à la brigue, et crus la renommée; J'appelai de l'exil, je tirai de l'armée 4,

<sup>1</sup> Cuncta feminæ obediant. (TAC., Ann., XII. 7.)

<sup>2</sup> V. Act. 111, sc. v, note 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Livrer sa conduite est une expression de génie, et qui appartient à Racine. Cette fois le poëte surpasse son modèle. Tacite dit seulement : « Commotus his, quasi criminibus, Claudius, optimum quemque educatorem filii exsilio ac morte afficit, datosque a noverca custodia: ejus imponit. « (Ann., XIII., XII., XII.) A. MARTIN.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> At Agrippina, ne malis tantum facinoribus notesceret, veniam exsilii pro Annæo Seneca, simul præturam impetrat, lætum in publicum rata, ob claritu-

Et ce même Sénèque, et ce même Burrhus, Oui depuis... Rome alors estimait leurs vertus. De Claude en même temps épuisant les richesses, Ma main sous votre nom répandait ses largesses. Les spectacles, les dons, invincibles appas, Vous attiraient les cœurs du peuple et des soldats, Oui d'ailleurs, réveillant leur tendresse première, Favorisaient en vous Germanicus mon père.

Cependant Claudius penchait vers son déclin. Ses veux longtemps fermés s'ouvrirent à la fin. Il connut son erreur. Occupé de sa crainte, Il laissa pour son fils échapper quelque plainte 1, Et voulut, mais trop tard, assembler ses amis: Ses gardes, son palais, son lit, m'étaient soumis 2. Je lui laissai sans fruit consumer sa tendresse; De ses derniers soupirs je me rendis maîtresse; Mes soins, en apparence épargnant ses douleurs. De son fils, en mourant, lui cachèrent les pleurs 3. Il mourut. Mille bruits en courent à ma honte 4. J'arrêtai de sa mort la nouvelle trop prompte; Et tandis que Burrhus allait secrètement De l'armée en vos mains exiger le serment,

dinem studiorum ejus, utque Domitii pueritia tali magistro adolesceret, et consiliis ejusdem ad spem dominationis uterentur; quia Seneca fidus in Agrippinam memoria beneficii, et infensus Claudio dolore injuriæ credebatur. (TAC., Ann., XII, 8.)

1 Sub exitu vitæ, signa quædam nec obscura pænitentis de matrimonio Agrip-

pinæ, deque Neronis adoptione dederat. (Suer., Claud , 43.)

2 Autre exemple de ces expressions trouvées qui étonnent par leur force et leur précision au point de se faire remarquer, même dans la perfection de ce grand morceau, qui dans son genre est unique au théâtre. (L.)

3 Si nous mettons cette phrase dans l'ordre naturel, en mourant se rapportera nécessairement à soins. (D'OLIVET.) Grammaticalement, cela est vrai; mais il ne viendra à personne l'idée de comprendre : mes soins, en mourant, lui cachérent les pleurs de son fils.

<sup>4</sup> Il est inutile de faire remarquer la profondeur de ce vers, où Agrippine n'avoue le plus grand des crimes que pour le rejeter sur Néron... Agrippine ne doit pas s'expliquer davantage : c'est une bienséance oratoire et poétique; mais ce n'étaient pas seulement des bruits qui couraient, Rome entière ne doutait point qu'Agrippine n'eût accéléré la mort de son mari. Tacite (Ann., XII, 65 et 67) entre dans tous les détails de cet assassinat. (A. MARTIN.)

Que vous marchiez au camp; conduit sous mes auspices, Dans Rome les autels fumaient de sacrifices : Par mes ordres trompeurs tout le peuple excité Du prince déjà mort demandait la santé <sup>1</sup>. Enfin des légions l'entière obéissance Ayant de votre empire affermi la puissance, On vit Claude; et le peuple, étonné de son sort <sup>2</sup>, Apprit en même temps votre règne et sa mort.

C'est le sincère aveu que je voulais vous faire : Voilà tous mes forfaits. En voici le salaire 3; Du fruit de tant de soins à peine jouissant, En avez-vous six mois paru reconnaissant, One, lassé d'un respect qui vous gênait peut-être, Vous avez affecté de ne me plus connaître. J'ai vu Burrhus, Sénèque, aigrissant vos soupcons, De l'infidélité vous tracer des lecons, Ravis d'être vaincus dans leur propre science. L'ai vu favorisés de votre confiance Othon, Sénécion, jeunes voluptueux 4, Et de tous vos plaisirs flatteurs respectueux. Et lorsque, vos mépris excitant mes murmures, Je vous ai demandé raison de tant d'injures (Seul recours d'un ingrat qui se voit confondu). Par de nouveaux affronts vous m'avez répondu. Aujourd'hui je promets Junie à votre frère; Ils se flattent tous deux du choix de votre mère : Oue faites-yous? Junie enlevée à la cour 5

<sup>1</sup> Et cunctos aditus custodiis clauserat (Agrippina), crebroque vulgabat ire in melius valetudinem principis, quo miles bona in spe ageret. (Tac., Ann., XII, 68.)

<sup>2</sup> Quand les empereurs étaient morts, on les exposait tout habillés et la figure découverte dans une salle de leur palais. Le peuple était admis à cette exposition. Voilà pourquoi Racine dit : On vit Claude. (Édit. Dézobry.)

<sup>3</sup> Le premier hémistiche de ce vers résume toute la première moitié, et le second hémistiche toute la seconde moitié du discours.

<sup>4</sup> V. Tac., Ann., XIII, 12. — Othon est le même qui fut depuis empereur.

<sup>5</sup> Enlevee à la cour, expression impropre; et même employée à contre-sens,

Devient en une nuit l'objet de votre amour :
Je vois de votre cœur Octavie effacée :
Prête à sortir du lit où je l'avais placée :
Je vois Pallas banni, votre frère arrèté :
Vous attentez enfin jusqu'à ma liberté;
Burrhus ose sur moi porter ses mains hardies.
Et lorsque, convaincu de tant de perfidies,
Vous deviez ne me voir que pour les expier,
C'est vous qui m'ordonnez de me justifier!

NÉRON.

Je me souviens toujours que je vous dois l'empire; Et, sans vous fatiguer du soin de le redire, Votre bonté, Madame, avec tranquillité Pouvait se reposer sur ma fidélité. Aussi bien ces soupçons, ces plaintes assidues, Ont fait croire à tous ceux qui les ont entendues Oue jadis (j'ose ici vous le dire entre nous) Vous n'aviez sous mon nom travaillé que pour vous. « Tant d'honneurs, disaient-ils, et tant de déférences, « Sont-ce de ses bienfaits de faibles récompenses? « Ouel crime a donc commis ce fils tant condamné? « Est-ce pour obéir qu'elle l'a couronné? « N'est-il de son pouvoir que le dépositaire? » Non que, si jusque-là j'avais pu vous complaire, Je n'eusse pris plaisir, Madame, à vous céder Ce pouvoir que vos cris semblaient redemander: Mais Rome veut un maître, et non une maîtresse. Vous entendiez les bruits qu'excitait ma faiblesse: Le sénat chaque jour et le peuple, irrités De s'ouïr par ma voix dicter vos volontés, Publiaient qu'en mourant Claude avec sa puissance M'avait encor laissé sa simple obéissance.

Enlevée à la cour signifie éloignée par force de la cour, et l'auteur veut dire enlevée de chez elle et transportée à la cour. (L.)

Vous avez vu cent fois nos soldats en courroux ¹
Porter en murmurant leurs aigles devant vous;
Honteux de rabaisser par cet indigne usage
Les héros dont encore elles portent l'image ².
Toute autre se serait rendue à leurs discours :
Mais, si vous ne régnez, vous vous plaignez toujours ³.
Avec Britannicus contre moi réunie,
Vous le fortifiez du parti de Junie;
Et la main de Pallas trame tous ces complots.
Et, lorsque malgré moi j'assure mon repos,
On vous voit de colère et de haine animée :
Vous voulez présenter mon rival à l'armée;
Déjà jusques au camp le bruit en a couru.

AGRIPPINE.

Moi! le faire empereur! Ingrat! l'avez-vous cru? Quel serait mon dessein? qu'aurais-je pu prétendre? Quels homneurs dans sa cour, quel rang pourrais-je attendre? Ah! si sous votre empire on ne m'épargne pas, Si mes accusateurs observent tous mes pas, Si de leur empereur ils poursuivent la mère, Que ferais-je au milieu d'une cour étrangère 4? Ils me reprocheraient non des cris impuissants, Des desseins étouffés aussitôt que naissants, Mais des crimes pour vous commis à votre vue, Et dont je ne serais que trop tôt convaincue 5.

<sup>5</sup> Qui non verba, impatientia caritatis aliquando incauta, sed ea crimina objiciant, quibus nisi a filio, absolvi non possim. (Tac., Ann., xiii, 21.)



<sup>1</sup> Novum sane et moribus veterum insolitum, feminam signis romanis præsidere. (Tac., Ann., XII, 37.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les Romains attachaient à leurs enseignes les images de leurs Césars. Ces enseignes etaient sacrées, et ces Césars avaient été mis au nombre des dieux. Suétone dit d'un roi des Parthes (Catig., 14): « Aquilas et signa romana, Cæsarumque imagines adoravit. » (L. RACINE.)

<sup>3</sup> C'est le mot de Tibère à la mère d'Agrippine ; « Non ideo lædi quia non regnaret. » (Tac., Ann., 1v, 52.)

<sup>4</sup> Encore une inspiration de Tacite; « Vivere ego, Britannico potiente rerum poteram? » dit Agrippine accusée d'avoir conspiré contre Néron. (Ann., XIII, 21.)

Vous ne me trompez point, je vois tous vos détours; Vous êtes un ingrat, vous le fûtes toujours 1: Dès vos plus jeunes ans mes soins et mes tendresses N'ont arraché de vous que de feintes caresses. Rien ne vous a pu vaincre; et votre dureté Aurait dû dans son cours arrêter ma bonté. Oue je suis malheureuse! et par quelle infortune Faut-il que tous mes soins me rendent importune! Je n'ai qu'un fils : ô ciel, qui m'entends aujourd'hui, T'ai-je fait quelques vœux qui ne fussent pour lui? Remords, crainte, périls, rien ne m'a retenue. J'ai vaincu ses mépris; j'ai détourné ma vue Des malheurs qui dès lors me furent annoncés; J'ai fait ce que j'ai pu : vous régnez, c'est assez. Avec ma liberté, que vous m'avez ravie, Si vous le souhaitez, prenez encor ma vie, Pourvu que par ma mort tout le peuple irrité Ne vous ravisse pas ce qui m'a tant coûté.

NÉRON. .

Et bien donc, prononcez. Que voulez-vous qu'on fasse? AGRIPPINE.

De mes accusateurs qu'on punisse l'audace 2; Que de Britannicus on calme le courroux; Oue Junie à son choix puisse prendre un époux; Ou'ils soient libres tous deux, et que Pallas demeure 3;

3 Colloquium filii exposcit, ubi nihil pro innocentia, quasi diffideret, nec beneficiis, quasi exprobraret, disseruit; sed ultionem in delatores, et præmia amicis obtinuit. (TAC., Ann. XIII, 21.)



<sup>1</sup> Agrippine, après avoir accablé Néron du reproche d'ingratitude, se hâte de tempérer l'aigreur de ses discours par une effusion d'amour maternel, qui semble n'être qu'un mouvement de la nature, mais qui, dans une femme de son caractere, n'est, en effet, qu'une arme de plus contre son fils, et un moyen de domination. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Néron n'a dit qu'un mot : mais par ce mot il a paru se rendre. Agrippine, qui pleurait tout à l'heure, commande aussitôt, et du ton le plus absolu, dicte sans hésiter ses ordres et ses vengeances. Elle ordonne tout, et n'oublie rien. On ne saurait mieux peindre la force du caractère et de l'habitude. (G.)

Que vous me permettiez de vous voir à toute lieure ; (Apercevant Burrhus dans le fond du théâtre.)

Que ce même Burrhus, qui nous vient écouter <sup>1</sup>, A votre porte enfin n'ose plus m'arrêter.

NÉRON.

Oui, Madame, je veux que ma reconnaissance Désormais dans les cœurs grave votre puissance, Et je bénis déjà cette heureuse froideur Qui de notre amitié va ranimer l'ardeur. Quoi que Pallas ait fait, il suffit, je l'oublie : Avec Britannicus je me réconcilie; Et quant à cet amour qui nous a séparés, Je vous fais notre arbitre, et vous nous jugerez. Allez donc, et portez cette joie à mon frère. Gardes, qu'on obéisse aux ordres de ma mère!

## SCÈNE III NÉRON, BURRHUS.

BURBHUS.

Que cette paix, seigneur, et ces embrassements Vont offrir à mes yeux de spectacles charmants! Vous savez si jamais ma voix lui fut contraire, Si de son amitié j'ai voulu vous distraire, Et si j'ai mérité cet injuste courroux.

<sup>1</sup> Burrhus ne manque de respect ni à elle ni à Néron. Il est resté dehors pendant leur entretien, il entend que l'entretien finit, parce que Néron, toujours assis, s'est levé brusquement en prononçant à haute voix :

Eh bien donc, prononcez. Que voulez-vous qu'on fasse?

Burrhus entre pour recevoir les ordres de Néron; et comme il est entré sans avoir été appelé, Agrippine l'accuse d'être venu les écouter; ce qui donne lieu à la magnifique scène qui va suivre, et à laquelle on ne devait pas s'attendre, Néron ayant menacé Burrhus de le faire arrêter : mais Néron vient d'être convaince qu'Agrippine est son ennemie. Saus ce mot d'Agrippine, Néron n'eût pas confié son secret à Burrhus, qu'il regardait comme un censeur prêt à le contredire. Aussi va-t-il lui dire :

Mais son inimitié vous rend ma confiance.

Quel art d'amener les scènes! (L. RACINE.)

NÉRON.

Je ne vous flatte point, je me plaignais de vous, Burrhus; je vous ai cru tous deux d'intelligence.

Mais son inimitié vous rend ma confiance.

Elle se hâte trop, Burrhus, de triompher:

J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer.

BURRHUS.

Quoi, seigneur!

YÉROY.

C'en est trop; il faut que sa ruine Me délivre à jamais des fureurs d'Agrippine : Tant qu'elle respirera, je ne vis qu'à demi. Elle m'a fatigué de ce nom ennemi; Et je ne prétends pas que sa coupable audace Une seconde fois lui promette ma place.

BURRHUS.

Elle va donc bientôt pleurer Britannicus?

Avant la fin du jour je ne le craindrai plus.

BURRHUS.

Et qui de ce dessein vous inspire l'envie ??

Ma gloire, mon amour, ma sûreté, ma vie 3.

BURRHUS.

Non, quoi que vous disiez, cet horrible dessein Ne fut jamais, seigneur, conçu dans votre sein.

NÉRON.

## Burrhus!

¹ Urgentibusque Agrippinæ minis... parari venenum jubet. (Nero). (Tac., Ann., xiii, 45.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On ne peut dire l'envie d'un dessein. Le terme est absolument impropre. (L.)

<sup>3</sup> Comment Néron peut-il confier le projet d'un assassinat à un homme qu'il croit vertueux? Encore peu habitué au crime, il semble qu'il ne devrait se dévoiler qu'à des complices, tandis qu'il en imposerait par son hypocrisie à ceux dont le caractère pourrait le faire rougir. Qu'on oublie cette première invraisemblance, et cette scène est sublime. (A. MARTIN.)

## BURRHUS.

De votre bouche, ô Ciel! puis-je l'apprendre? Vous-même sans frémir avez-vous pu l'entendre? Songez-vous dans quel sang vous allez vous baigner? Néron dans tous les cœurs est-il las de régner? Que dira-t-on de vous? quelle est votre pensée?

NÉRON.

Quoi! toujours enchaîné de ma gloire passée!, J'aurai devant les yeux je ne sais quel amour Que le hasard nous donne et nous ôte en un jour! Soumis à tous leurs vœux, à mes désirs contraire, Suis-je leur empereur seulement pour leur plaire?

BURRHUS.

Et ne suffit-il pas, seigneur, à vos souhaits Que le bonheur public soit un de vos bienfaits? C'est à vous à choisir, vous êtes encor maître. Vertueux jusqu'ici, vous pouvez toujours l'être?: Le chemin est tracé, rien ne vous retient plus; Vous n'avez qu'à marcher de vertus en vertus. Mais si de vos flatteurs vous suivez la maxime, Il vous faudra, seigneur, courir de crime en crime, Soutenir vos rigueurs par d'autres cruautés, Et laver dans le sang vos bras ensanglantés,

1 En prose, il faudrait enchaîné par. L'exemple de tous nos bons poëtes, depuis Malherbe, a prouvé que le de ablatif a plus de grâce en poésie que le par, toutes les fois qu'il n'est pas contraire à la syntaxe et au génie de la langue. (L.)

2 Louis Racine remarque avec raison que Burrhus ne pense súrement pas que Néron ait jamais été vertueux; il est même très-persuadé du contraire; et le spectateur est dans la confidence de ses sentiments la-dessus, depuis qu'il a entendu dans sa bouche ces vers du troisième acte:

Enfin, Burrhus, Néron découvre son génie.

mais ce n'est ici qu'une leçon, et nullement une flatterie; et puisque Néron a voulu jusque-là paraître ce qu'il n'était pas, Burrhus ne peut faire mieux que de lui persuader, s'il est possible, qu'il est ce qu'il a voulu paraître. Il est permis de se servir de l'amour-propre du méchant pour le rendre meilleur; c'est l'office d'un honnête homme. Narcisse, au contraire, se servira tout à l'heure de l'amour-propre de Néron pour le porter au crime; c'est l'office d'un scélérat, et Burrhus et Narcisse soutiennent le rôle qui leur est propre. (L.)

3 Les principales idées de ces vers et de plusieurs autres de la même tirade

Britannicus mourant excitera le zèle
De ses amis, tout prêts à prendre sa querelle.
Ces vengeurs trouveront de nouveaux défenseurs,
Qui, même après leur mort, auront des successeurs:
Vous allumez un feu qui ne pourra s'éteindre.
Craint de tout l'univers, il vous faudra tout craindre 1,
Toujours punir, toujours trembler dans vos projets,
Et pour vos ennemis compter tous vos sujets.

Ah! de vos premiers aus l'heureuse expérience Vous fait elle, seigneur, haïr votre innocence? Songez-vous au bonheur qui les a signalés? Dans quel repos, ô Ciel! les avez-vous coulés! Quel plaisir de penser et de dire en vous-même : « Partout en ce moment on me bénit, on m'aime; « On ne voit point le peuple à mon nom s'alarmer : « Le Ciel dans tous leurs pleurs ne m'entend point nommer; « Leur sombre inimitié ne fuit point mon visage; « Je vois voler partout les cœurs à mon passage! » Tels étaient vos plaisirs. Quel changement, ô dieux! Le sang le plus abject vous était précieux. Un jour, il m'en souvient, le sénat équitable Vous pressait de souscrire à la mort d'un coupable; Vous résistiez, seigneur, à leur sévérité, Votre cœur s'accusait de trop de cruauté; Et, plaignant les malheurs attachés à l'empire, Je voudrais, disiez-vous, ne savoir pas écrire. Non, ou vous me croirez, ou bien de ce malheur Ma mort m'épargnera la vue et la douleur : On ne me verra point survivre à votre gloire, Si vous allez commettre une action si noire, (Se jetant aux pieds de Néron.)

Me voilà prêt, seigneur; avant que de partir,

sont empruntées à Sénèque dans son Traité sur la clémence. (V. liv. 1, 13; ibid., 8; ibid., 1; 11, etc.)

<sup>1</sup> Necesse est multos timeat, quem multi timent. (Laberius, in Macrob. Saturn., II, 7.)

Faites percer ce cœur, qui n'y peut consentir :
Appellez les cruels qui vous l'ont inspirée;
Qu'ils viennent essayer leur main mal assurée...
Mais je vois que mes pleurs touchent mon empereur :
Je vois que sa vertu frémit de leur fureur.
Ne perdez point de temps, nommez-moi les perfides
Qui vous osent donner ces conseils parricides;
Appelez votre frère, oubliez dans ses bras...

NÉBON.

Ah! que demandez - vous?

BURRHUS.

Non, il ne vous hait pas,

Seigneur; on le trahit : je sais son innocence: Je vous réponds pour lui de son obéissance. J'y cours. Je vais presser un entretien si doux.

NÉRON.

Dans mon appartement qu'il m'attende avec vous 1.

# SCÈNE IV

## NÉRON, NARCISSE.

NARCISSE.

Seigneur, j'ai tout prévu pour une mort si juste; Le poison est tout prêt. La fameuse Locuste <sup>2</sup> A redoublé pour moi ses soins officieux : Elle a fait expirer un esclave à mes yeux; Et le fer est moins prompt pour trancher une vie <sup>3</sup>, Que le nouveau poison que sa main me confie.

<sup>1</sup> Le plus grand éloge du discours de Burrhus, c'est qu'il parvienne à toucher Néron même, et qu'on n'en soit pas surpris; comme le plus grand éloge de la scène suivante, c'est qu'on la supporte après celle-ci, car c'est le comble de l'art que de faire supporter Narcisse. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Damnata veneficii nomine Locusta, multa scelerum fama (Tac., Ann., XIII, 45.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Promittentibus dein tam præcipitem necem, quam si ferro urgeretur. (Tac., Ann., XIII, 15.)

NÉRON.

Narcisse, c'est assez : je reconnais ce soin, Et ne souhaite pas que vous alliez plus loin.

NARCISSE.

Quoi! pour Britannicus votre haine affaiblie Me défend...

NÉRON.

Oui, Narcisse; on nous réconcilie.

NARCISSE.

Je me garderai bien de vous en détourner t, Seigneur. Mais il s'est vu tantôt emprisonner : Cette offense en son cœur sera longtemps nouvelle. Il n'est point de secrets que le temps ne révèle : Il saura que ma main lui devait présenter Un poison que votre ordre avait fait apprêter. Les dieux de ce dessein puissent-ils le distraire! Mais peut-être il fera ce que vous n'osez faire.

NÉRON.

On répond de son cœur; et je vaincrai le mien.

NARCISSE.

Et l'hymen de Junie en est-il le lien? Seigneur, lui faites-vous encor ce sacrifice?

NÉRON.

C'est prendre trop de soin. Quoi qu'il en soit, Narcisse, Je ne le compte plus parmi mes ennemis.

NARCISSE.

Agrippine, seigneur, se l'était bien promis : Elle a repris sur vous son souverain empire.

NÉRON.

Quoi donc? Qu'a-t-elle dit? Et que voulez-vous dire 2?

<sup>1</sup> Il reconnaît donc que c'est un crime : il a cependant appelé cette mort une mort si juste. Quand il voit son maître changé, il change de langage, et, en l'assurant qu'il ne veut pas le détourner de la réconciliation, il va le pousser au crime; il commence par inspirer à Néron des craîntes, et il l'irrite ensuite contre Agrippine, Burrhus et Sénèque, sans paraître en avoir le dessein. (L. RACINE.)
2 Pourquoi le poete n'a-t-il pas mis : Et que veux-lu me dire? Jamais Néron n'a

NARCISSE.

Elle s'en est vantée assez publiquement.

NÉRON.

De quoi?

NARCISSE.

Qu'elle n'avait qu'à vous voir un moment; Qu'à tout ce grand éclat, à ce courroux funeste, On verrait succéder un silence modeste; Que vous-même à la paix souscririez le premier : Heureux que sa bonté daignât tout oublier.

NÉBON.

Mais, Narcisse, dis-moi, que veux-tu que je fasse? Je n'ai que trop de pente à punir son audace : Et, si je m'en croyais, ce triomphe indiscret Serait bientôt suivi d'un éternel regret. Mais de tout l'univers quel sera le langage? Sur les pas des tyrans veux-tu que je m'engage, Et que Rome, effaçant tant de titres d'honneur, Me laisse pour tous noms celui d'empoisonneur!? Ils mettront ma vengeance au rang des parricides.

## NARCISSE.

Et prenez-vous, seigneur, leurs caprices pour guides? Avez-vous prétendu qu'ils se tairaient toujours? Est-ce à vous de prêter l'oreille à leurs discours? De vos propres désirs perdrez-vous la mémoire? Et serez-vous le seul que vous n'oserez croire? Mais, seigneur, les Romains ne vous sont pas connus; Non, non: dans leurs discours ils sont plus retenus. Tant de précaution affaiblit votre règne: lls croiront, en effet, mériter qu'on les craigne.

dit vous à Narcisse. Néron est si troublé de ce qu'il vient d'entendre, qu'il ne sait à qui il répond. (L. RACINE.)

<sup>1</sup> Il est remarquable que ce discours de Néron est comme un reflet de celui que vient de lui tenir Burrhus pour le détourner du crime. L'impression qu'il a reçue dure encore; mais on sent qu'elle va s'effacer, car les raisonnements s'affaiblissent à mesure que la scène se prolonge. (A. MARTIN.)

Au joug, depuis longtemps, ils se sont façonnés; ils adorent la main qui les tient enchaînés.

Vous les verrez toujours ardents à vous complaire:
Leur prompte servitude a fatigué Tibère 1.

Moi-même, revêtu d'un pouvoir emprunté
Que je reçus de Claude avec la liberté,
J'ai cent fois, dans le cours de ma gloire passée,
Tenté leur patience, et ne l'ai point lassée.
D'un empoisonnement vous craignez la noirceur?
Faites périr le frère, abandonnez la sœur;
Rome sur les autels prodiguant les victimes,
Fussent-ils innocents, leur trouvera des crimes;
Vous verrez mettre au rang des jours infortunés.
Ceux où jadis la sœur et le frère sont nés 2.

## NÉRON.

Narcisse, encore un coup, je ne puis l'entreprendre.
J'ai promis à Burrhus, il a fallu me rendre.
Je ne veux point encore, en lui manquant de foi,
Donner à sa vertu des armes contre moi:
J'oppose à ses raisons un courage inutile;
Je ne l'écoute point avec un cœur tranquille.

### NARCISSE.

Burrhus ne pense pas, seigneur, tout ce qu'il dit : Son adroite vertu ménage son crédit. Ou plutôt ils n'ont tous qu'une même pensée : Ils verraient par ce coup leur puissance abaissée;

<sup>1</sup> Admirable expression d'une pensée profonde. Tacite peint Tibère comme un despote ombrageux, ennemi de la liberté par caractère, mais dégoûté des flatteries grossières, dont il sentait la bassesse mieux que personne. Tacite rapporte que, sortant un jour du sénat, il s'écria : « O homines ad servitutem paratos! O hommes nés pour la servitude! » Mot qui a fourni à Racine l'idée de ce vers énergique. (G.)

V. aussi Montesquieu, Grandeur et Décadence des Romains, c. XIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tout cela est historiquement vrai. Après le meurtre d'Agrippine, le sénat décréta : « Ut dies natalis Agrippinæ inter nefastos esset. » (T.ac., Ann., xiv, 42, 13.) Après le meurtre d'Octavie : « Dona ob hæc templis decreta... Quoties fugas « et cædes jussit princeps, toties grates deis actas. » (Ibid., 64.)

Vous seriez libre alors, seigneur; et, devant vous, Ces maîtres orgueilleux fléchiraient comme nous. Quoi donc! ignorez-vous tout ce qu'ils osent dire? « Néron, s'ils en sont crus, n'est point né pour l'empire.

« Il ne dit et ne fait que ce qu'on lui prescrit :

« Burrhus conduit son cœur, Sénèque son esprit.

« Pour toute ambition, pour vertu singulière,

« Il excelle à conduire un char dans la carrière 1;

« A disputer des prix indignes de ses mains;

« A se donner lui-même en spectacle aux Romains;

« A venir prodiguer sa voix sur un théâtre ;

« A réciter des chants qu'il veut qu'on idolâtre 2;

« Tandis que des soldats, de moments en moments .

« Vont arracher pour lui les applaudissements. »
Ah! ne voulez-vous pas les forcer à se taire?

NÉRON.

Viens, Narcisse: allons voir ce que nous devons faire 3.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

<sup>1</sup> Ce ne fut que plusieurs années après la mort de Britannicus que Néron se fit cocher du cirque et chanteur de théâtre. Mais ce petit anachronisme est en luimême assez indifférent, et d'ailleurs il en résulte de si grandes beautés, qu'on l'oublie sans peine.

<sup>2</sup> Suétone nous apprend (Ner., 33) qu'une des raisons les plus décisives de sa haine pour Britannicus et de la mort de ce jeune homme, fut la jalousie que Néron avait conçue de la beauté de sa voix. Quel parti Racine a tiré de toutes ces traditions historiques, qui conduisent à la connaissance des hommes! (L.)

<sup>3</sup> Si Néron sortait déterminé, l'action serait finie : il sort pour aller délibérer. Le spectateur prévoit quelle sera la décision d'un conseil tenu avec Narcisse : cepeñdant il reste dans l'incertitude jusqu'à la quatrième scene de l'acte suivant. (L. RACINE.)

# ACTE CINQUIÈME

# SCÈNE I BRITANNICUS, JUNIE.

## BRITANNICUS.

Oui, Madame, Néron (qui l'aurait pu penser!) Dans son appartement m'attend pour m'embrasser. Il v fait de sa cour inviter la jeunesse : Il veut que d'un festin la pompe et l'allégresse Confirment à leurs yeux la foi de nos serments, Et réchauffent l'ardeur de nos embrassements. Il éteint cet amour, source de toute haine; Il vous fait de mon sort arbitre souveraine. Pour moi, quoique banni du rang de mes aïeux, Quoique de leur dépouille il se pare à mes yeux; Depuis qu'à mon amour cessant d'être contraire Il semble me céder la gloire de vous plaire, Mon cœur, je l'avouerai, lui pardonne en secret, Et lui laisse le reste avec moins de regret. Ouoi! je ne serais plus séparé de vos charmes! Ouoi! même en ce moment je puis voir sans alarmes Ces yeux que n'ont émus ni soupirs ni terreur, Qui m'ont sacrifié l'empire et l'empereur! Ah! Madame... Mais quoi! quelle nouvelle crainte Tient parmi mes transports votre joie en contrainte 1? D'où vient qu'en m'écoutant vos yeux, vos tristes yeux,

<sup>1</sup> La crainte qui parmi des transports tient la joie en contrainte, n'est pas un tour heureux. (G.)

Avec de longs regards se tournent vers les cieux ? Qu'est-ce que vous craignez?

JUNIE.

Je l'ignore moi - même :

Mais je crains.

BRITANNICUS.

Vous m'aimez?

JUNIE.

Hélas! si je vous aime!

BRITANNICUS.

Néron ne trouble plus notre félicité.

JUNIE.

Mais me répondez-vous de sa sincérité?

BRITANNICUS.

Quoi! vous le soupçonnez d'une haine couverte?

JUNIE.

Néron m'aimait tantôt, il jurait votre perte; Il me fuit, il vous cherche: un si grand changement Peut-il être, seigneur, l'ouvrage d'un moment? BRITANNICUS.

Cet ouvrage, Madame, est un coup d'Agrippine: Elle a cru que ma perte entraînait sa ruine. Grâce aux préventions de son esprit jaloux, Nos plus grands ennemis ont combattu pour nous. Je m'en fie aux transports qu'elle m'a fait paraître; Je m'en fie à Burrhus: j'en crois même son maître; Je crois qu'à mon exemple, impuissant à trahir!. Il hait à cœur ouvert, ou cesse de haïr.

JUNIE.

Seigneur, ne jugez pas de son cœur par le vôtre, Sur des pas différents vous marchez l'un et l'autre. Je ne connais Néron et la cour que d'un jour : Mais, si j'ose le dire, hélas! dans cette cour

<sup>1</sup> Impuissant à trahir pour ne pouvant avoir la volonté de trahir, est une expression heureuse qui enrichit la poésie. (G.)

Combien tout ce qu'on dit est loin de ce qu'on pense! Que la bouche et le cœur sont peu d'intelligence! Avec combien de joie on y trahit sa foi! Quel séjour étranger et pour vous et pour moi! BRITANNICUS.

Mais que son amitié soit véritable ou feinte, Si vous craignez Néron, lui-même est-il sans crainte? Non, non, il n'ira point, par un làche attentat, Soulever contre lui le peuple et le sénat. Que dis-je? il reconnaît sa dernière injustice; Ses remords ont paru, même aux yeux de Narcisse. Ah! s'il vous avait dit, ma princesse, à quel point...

Mais Narcisse, seigneur, ne vous trahit-il point?
BRITANNICUS.

Et pourquoi voulez-vous que mon cœur s'en défie?

JUNIE.

Et que sais-je? il y va, seigneur, de votre vie:
Tout m'est suspect: je crains que tout ne soit séduit;
Je crains Néron, je crains le malheur qui me suit.
D'un noir pressentiment malgré moi prévenue,
Je vous laisse à regret éloigner de ma vue.
Hélas! si cette paix dont yous vous repaissez
Couvrait contre vos jours quelques piéges dressés;
Si Néron, irrité de notre intelligence,
Avait choisi la nuit pour cacher sa vengeance;
S'il préparait ses coups tandis que je vous vois,
Et si je vous parlais pour la dernière fois!
Ah! prince...

## BRITANNICUS.

Vous pleurez! ah! ma chère princesse! Et pour moi jusque-là votre cœur s'intéresse! Quoi! Madame, en un jour où, plein de sa grandeur, Néron croit éblouir vos yeux de sa splendeur Dans des lieux où chacun me fuit et le révère, Aux pompes de sa cour préférer ma misère! Quoi! dans ce même jour et dans ces mêmes lieux Refuser un empire, et pleurer à mes yeux! Mais, Madame, arrêtez ces précieuses larmes; Mon retour va bientôt dissiper vos alarmes. Je me rendrais suspect par un plus long séjour!: Adieu. Je vais, le cœur tout plein de mon amour, Au milieu des transports d'une aveugle jeunesse, Ne voir, n'entretenir que ma belle princesse. Adieu.

JUNIE.

Prince...

BRITANNICUS.

On m'attend, Madame, il faut partir.

Mais du moins attendez qu'on vous vienne avertir.

# SCÈNE II AGRIPPINE, BRITANNICUS, JUNIE.

AGRIPPINE.

Prince, que tardez-vous? Partez en diligence. Néron impatient se plaint de votre absence. La joie et le plaisir de tous les conviés Attend, pour éclater, que vous vous embrassiez. Ne faites point languir une si juste envie; Allez. Et nous, Madame, allons chez Octavie.

#### BRITANNICUS.

Allez, belle Junie, et d'un esprit content Hâtez-vous d'embrasser ma sœur qui vous attend. Dès que je le pourrai, je reviens sur vos traces, Madame, et de vos soins j'irai vous rendre grâces.

<sup>1</sup> Séjour ne peut se dire du court espace de temps qui s'écoule pendant l'entretien de deux personnes; ce n'est point faire un séjour chez un ami que de lui rendre une visite d'un instant; il semble que le mot propre ici soit absence. (A. Martis.)

# SCÈNE III AGRIPPINE, JUNIE.

### AGRIPPINE.

Madame, ou je me trompe, ou durant vos adieux quelques pleurs répandus ont obscurci vos yeux. Puis-je savoir quel trouble a formé ce nuage? Doutez-vous d'une paix dont je fais mon ouvrage?

## JUNIE.

Après tous les ennuis que ce jour m'a coûtés, Ai-je pu rassurer mes esprits agités? Hélas! à peine encor je conçois ce miracle. Quand même à vos bontés je craindrais quelque obstacle, Le changement, Madame, est commun à la cour, Et toujours quelque crainte accompagne l'amour.

## AGRIPPINE.

Il suffit, j'ai parlé, tout a changé de face!:

Mes soins à vos soupçons ne laissent point de place.

Je réponds d'une paix jurée entre mes mains;

Néron m'en a donné des gages trop certains.

Ah! si vons aviez vu par combien de caresses

Il m'a renouvelé la foi de ses promesses!

Par quels embrassements il vient de m'arrêter!!

Ses bras dans nos adieux ne pouvaient me quitter.

Sa facile bonté, sur son front répandue,

Jusqu'aux moindres secrets est d'abord descendue.

Il s'épanchait en fils qui vient en liberté

Dans le sein de sa mère oublier sa fierté.

<sup>1</sup> C'est bien la l'orgueil d'un pouvoir précaire et emprunté : un des moyens de crédit, c'est d'y faire croire, et l'on en ressaisit d'autant plus l'apparence qu'on a eté plus près d'en perdre la réalité. (L.)

<sup>2</sup> On peut mettre au rang des vers les plus parfaits de notre langue ces dix vers qui commencent par ces mots: Par quels embrassements, etc., et les derniers sont du style sublime. Tout y est également imposant, la pensée, les images et l'harmonie. (l..)

Mais bientôt reprenant un visage sévère, Tel que d'un empereur qui consulte sa mère, Sa confidence auguste a mis entre mes mains Des secrets d'où dépend le destin des humains. Non, il le faut ici confesser à sa gloire, Son cœur n'enferme point une malice noire; Et nos seuls ennemis, altérant sa bonté, Abusaient contre nous de sa facilité. Mais enfin à son tour leur puissance décline; Rome encore une fois va connaître Agrippine; Déjà de ma faveur on adore le bruit 1. Cependant en ces lieux n'attendons pas la nuit : Passons chez Octavie, et donnons-lui le reste D'un jour autant heureux que je l'ai cru funeste. Mais qu'est-ce que j'entends? quel tumulte confus? Que peut-on faire?

JUNIE.

O Ciel, sauvez Britannicus!

## SCÈNE IV

AGRIPPINE, JUNIE, BURRHUS.

AGRIPPINE.

Burrhus, où courez-vous? arrètez. Que veut dire...

Madame, c'en est fait, Britannicus expire.

JUNIE.

Ah! mon prince!

AGRIPPINE.

Il expire?

BURRHUS.

Ou plutôt il est mort,

Madame.

<sup>1</sup> On adore tout de la fayeur, même le bruit; mais qui, excepté Racine, aurait osé le dire? (L.)

JUNIE.

Pardonnez, Madame, à ce transport. Je vais le secourir, si je puis, ou le suivre.

# SCÈNE V AGRIPPINE, BURRHUS.

AGRIPPINE.

Quel attentat, Burrhus!

BURRHUS.

Je n'y pourrai survivre,

Madame, il faut quitter la cour et l'empereur.

Quoi! du sang de son frère il n'a point eu d'horreur! BURRHUS.

Ce dessein s'est conduit avec plus de mystère.

A peine l'empereur a vu venir son frère,
Il se lève, il l'embrasse, on se tait, et soudain
César prend le premier une coupe à la main :

« Pour achever ce jour sous de meilleurs auspices,

- « Ma main de cette coupe épanche les prémices,
- « Dit-il : dieux que j'appelle à cette effusion,
- « Venez favoriser notre réunion. »
  Par les mèmes serments Britannicus se lie.
  La coupe dans ses mains par Narcisse est remplie :
  Mais ses lèvres à peine en ont touché les bords ,
  Le fer ne produit point de si puissants efforts ;
  Madame, la lumière à ses yeux est ravie ,
  Il tombe sur son lit sans chaleur et sans vie.
  Jugez combien ce coup frappe tous les esprits :
  La moitié s'épouvante et sort avec des cris ;
  Mais ceux qui de la cour ont un plus long usage
  Sur les yeux de César composent leur visage.
  Cependaut sur son lit il demeure penché.

D'aucun étonnement il ne paraît touché:

« Ce mal dont vous craignez, dit-il, la violence

« A souvent sans péril attaqué son enfance. »

Narcisse veut en vain affecter quelque ennui,

Et sa perfide joie éclate malgré lui.

Pour moi, dût l'empereur punir ma hardiesse,

D'une odieuse cour j'ai traversé la presse;

Et j'allais, accablé de cet assassinat,

Pleurer Britannicus, César, et tout l'État 1.

AGRIPPINE.

Le voici. Vous verrez si c'est moi qui l'inspire.

## SCÈNE VI

## AGRIPPINE, NÉRON, BURRHUS, NARCISSE.

NERON, voyant Agrippine.

Dieux 2!

AGRIPPINE.

Arrètez, Néron; j'ai deux mots à vous dire. Britannicus est mort : je reconnais les coups; Je connais l'assassin.

NÉRON.

Et qui, Madame?

Vous.

NÉRON.

Moi! voilà les soupçons dont vous êtes capable. Il n'est point de malheur dont je ne sois coupable; Et si l'on veut, Madame, écouter vos discours, Ma main de Claude même aura tranché les jours 3.

<sup>1</sup> Dans ce récit, qu'il emprunte encore à Tacite (Ann., xii, 16), Racine lutte avec avantage contre son modèle.

<sup>2</sup> lei Néron ne paraît plus tel qu'il était dans les scènes précédentes; ce n'est pas qu'il soit changé, mais il cesse de se déguiser. (L. RACINE.)

<sup>3</sup> Personne ne sait mieux que lui que c'est Agrippine qui a fait périr Claude; et c'est Néron qui reproche à sa mère un crime commis pour lui! (L.)

Son fils vous était cher, sa mort peut vous confondre : Mais des coups du destin je ne puis pas répondre.

AGRIPPINE.

Non, non : Britannicus est mort empoisonné : Narcisse a fait le coup; vous l'avez ordonné.

NÉRON.

Madame!... Mais qui peut vous tenir ce langage?

NARCISSE.

Hé! seigneur, ce soupçon vous fait-il tant d'outrage!?
Britannicus, Madame, eut des desseins secrets
Qui vous auraient coûté de plus justes regrets:
Il aspirait plus loin qu'à l'hymen de Junie;
De vos propres bontés il vous aurait punie.
Il vous trompait vous-mème, et son cœur offensé
Prétendait tôt ou tard rappeler le passé.
Soit donc que malgré vous le sort vous ait servie;
Soit qu'instruit des complots qui menaçaient sa vie,
Sur ma fidélité César s'en soit remis,
Laissez les pleurs, Madame, à vos seuls ennemis:
Qu'ils mettent ce malheur au rang des plus sinistres:
Mais vous...

#### AGRIPPINE.

Poursuis, Néron; avec de tels ministres, Par des faits glorieux tu vas te signaler: Poursuis. Tu n'as pas fait ce pas pour reculer: Ta main a commencé par le saug de ton frère; Je prévois que tes coups viendront jusqu'à ta mère: Dans le fond de ton cœur je sais que tu me hais; Tu voudrais t'affranchir du joug de mes bienfaits.

<sup>1</sup> C'est un des traits les plus profonds et les plus admirables de la pièce, mais c est un des moins sentis. Néron, toujours faible, se défend et nie le crime. Narcisse, avec une impudence digne des scélérats consommés, encourage, enhardit son maitre : il lève le masque, il avoue tout, et soutient que tout est bien fait. C'est le discours d'un scélérat qui compte sur le crédit que lui donne le crime sur un maître tel que Néron. Agrippine elle-même est confondue de cet excès d'effronterie; et, n'espérant plus rien de son fils, c'est alors qu'elle laisse un libre cours à sa fureur, et qu'elle accable Néron des imprécations les plus terribles. (G.)

Mais je veux que ma mort te soit même inutile : Ne crois pas qu'en mourant je te laisse tranquille; Rome, ce ciel, ce jour que tu recus de moi, Partout, à tout moment, m'offriront devant toi t. Tes remords te suivront comme autant de furies: Tu croiras les calmer par d'autres barbaries; Ta fureur, s'irritant soi-même dans son cours, D'un sang toujours nouveau marquera tous tes jours. Mais j'espère qu'enfin le Ciel, las de tes crimes, Ajoutera ta perte à tant d'autres victimes; On'après t'être couvert de leur sang et du mien, Tu te verras forcé de répandre le tien; Et ton nom paraîtra, dans la race future, Aux plus cruels tyrans une cruelle injure 2. Voilà ce que mon cœur se présage de toi. Adieu: tu peux sortir 3.

NÉRON.

Narcisse, suivez-moi 1.

# SCÈNE VII AGRIPPINE, BURRHUS.

#### AGRIPPINE.

Ah! Ciel, de mes soupçons quelle était l'injustice! Je condamnais Burrhus pour écouter Narcisse!

<sup>1</sup> V. TAC., Ann, XIV, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voilà un exemple de cet art si fréquent dans Racine, de donner aux idées les plus fortes l'expression la plus simple. Dire à un homme que son nom sera une injure pour les tyrans est déjà terrible, mais pour les plus cruels tyrans une cruelle injure! je ne crois pas que l'invective puisse imaginer rien au delà, et pourtant il n'y a rien de trop pour Néron. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agrippine, selon l'histoire, ne fut pas, à beaucoup près, si hardie qu'elle l'est ici; elle fut consternée de la mort de Britannicus, qui lui présageait la sienne, et ne vit dans ce premier attentat qu'un essai du parricide: « Parricidii exemplum intelligebat, » dit Tacite. (Ann., XII, 16.) (L.)

La froideur avec laquelle Néron entend les imprécations d'Agrippine, son silence, cet ordre sec et laconique, Narcisse, suivez - moi, sont le dernier trait du caractère de cet empereur; on voit déjà un scélérat endurci, déterminé à se livrer

Burrhus, avez-vous vu quels regards furieux Néron en me quittant m'a laissés pour adieux? C'en est fait, le cruel n'a plus rien qui l'arrête; Le coup qu'on m'a prédit va tomber sur ma tête. Il yous accablera vous-même à votre tour.

#### BURRHUS.

Ah! Madame, pour moi j'ai vécu trop d'un jour.
Plùt au Ciel que sa main, heureusement cruelle,
Eût fait sur moi l'essai de sa fureur nouvelle!
Qu'il ne m'eût pas donné par ce triste attentat
Un gage trop certain des malheurs de l'État:
Son crime seul n'est pas ce qui me désespère;
Sa jalousie a pu l'armer contre son frère:
Mais, s'il vous faut, Madame, expliquer ma douleur,
Néron l'a vu mourir sans changer de couleur.
Ses yeux indifférents ont déjà la constance
D'un tyran dans le crime endurci dès l'enfance.
Qu'il achève, Madame, et qu'il fasse périr
Un ministre importuu qui ne le peut souffrir.
Hélas! loin de vouloir éviter sa colère,
La plus soudaine mort me sera la plus chère.

# SCÈNE VIII AGRIPPINE, BURRHUS, ALBINE.

## ALBINE.

Ah! Madame, ah! seigneur, courez vers l'empereur, Venez sauver César de sa propre fureur; Il se voit pour jamais séparé de Junie.

#### AGRIPPINE.

Quoi! Junie elle-même a terminé sa vie?

a ses flatteurs et à ses passions, et qui va hâter l'accomplissement des imprécations de sa mère. Jusque-là, le dénoûment est terrible, il y a une sorte de consternation répandue sur la scène : on frémit et du crime qui vient de se commettre, et de tous ceux que ce premier crime annonce. Mais cet effet commence à s'affaiblir après la sortie de Néron. (G.)

### ALBINE.

Pour accabler César d'un éternel ennui,

Madame, sans mourir elle est morte pour lui. Vous savez de ces lieux comme elle s'est ravie 1: Elle a feint de passer chez la triste Octavie; Mais bientôt elle a pris des chemins écartés, Où mes yeux ont snivi ses pas précipités. Des portes du palais elle sort éperdue. D'abord elle a d'Auguste apercu la statue; Et mouillant de ses pleurs le marbre de ses pieds, Oue de ses bras pressants elle tenait liés : « Prince, par ces genoux, dit-elle, que j'embrasse, « Protége en ce moment le reste de ta race : « Rome, dans ton palais, vient de voir immoler « Le seul de tes neveux qui te pût ressembler. « On veut après sa mort que je lui sois parjure. « Mais, pour lui conserver une foi toujours pure, « Prince, je me dévoue à ces dieux immortels « Dont ta vertu t'a fait partager les autels. » Le peuple cependant, que ce spectacle étonne. Vole de toutes parts, se presse, l'environne,

S'attendrit à ses pleurs, et, plaignant son ennui <sup>2</sup>, D'une commune voix la prend sous son appui.
Ils la mènent au temple où depuis tant d'années <sup>3</sup>

Au culte des autels nos vierges destinées

Gardent fidèlement le dépôt précieux
Du feu toujours ardent qui brûle pour nos dieux.
César les voit partir sans oser les distraire.
Narcisse, plus hardi, s'empresse pour lui plaire:

1 On se dérobe, on s'échappe de quelque endroit; mais on ne peut se ravir d'un

<sup>1</sup> On se dérobe, on s'échappe de quelque endroit; mais on ne peut se ravir d'un lieu. C'est le huitième et le dernier des vers que la critique la plus sévère puisse être autorisée à rayer de cet ouvrage. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce mot ennui est ici trop au-dessous de ce qu'il doit exprimer. (G.)

<sup>3</sup> On ne recevait pas parmi les vestales une fille au-dessus de dix ans; mais, devant des spectateurs à qui cette règle est peu connue, le poète peut supposer une exception faite par le peuple en faveur de la vertueuse et malheureuse Junie. (L.)

Il vole vers Junie, et, sans s'épouvanter, D'une profane main commence à l'arrêter. De mille coups mortels son audace est punie; Son infidèle sang rejaillit sur Junie. César, de tant d'objets en même temps frappé, Le laisse entre les mains qui l'ont enveloppé. Il rentre. Chacun fuit son silence farouche 1: Le seul nom de Junie échappe de sa bouche. Il marche sans dessein : ses yeux mal assurés N'osent lever au ciel leurs regards égarés : Et l'on craint, si la nuit jointe à la solitude Vient de son désespoir aigrir l'inquiétude, Si vous l'abandonnez plus longtemps sans secours, Que sa douleur bientôt n'attente sur ses jours. Le temps presse: courez. Il ne faut qu'un caprice; Il se perdrait, Madame.

AGRIPPINE.

Il se ferait justice 2.

Mais, Burrhus, allons veir jusqu'où vont ses transports : Voyons quel changement produiront ses remords ; S'îl voudra désormais suivre d'autres maximes.

RUBBHUS

Plût aux dieux que ce fût le dernier de ses crimes!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fuir un silence. Quand on voudrait examiner à la rigueur cette expression, on la trouverait juste. Peut-on faire entendre en moins de mots que, le silence de Néron étant la preuve de sa fureur, chacun s'enfuit? (L. RACINE.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette réponse, dictée par la passion du moment, quoique dure et cruelle pour une mère, est admirable dans la bouche d'Agrippine. On pressent avec effroi que sa violence et ses emportements hâteront le moment du parricide. Les trois vers qui suivent achèvent d'élever au dernier degré de la ressemblance ce sublime portrait d'une femme ambitieusc. (G.)

# IPHIGÉNIE

TRAGÉDIE

1674



# PRÉFACE D'IPHIGÉNIE

Il n'y a rien de plus célèbre dans les poëtes que le sacrifice d'Iphigénie: mais ils ne s'accordent pas tous ensemble sur les plus importantes particularités de ce sacrifice. Les uns, comme Eschyle dans Agamemnon, Sophocle dans Électre, et, après eux, Lucrèce, Horace, et beaucoup d'autres, veulent qu'on ait, en eflet, répandu le sarg d'Iphigénie, fille d'Agamemnon, et qu'elle soit morte en Aulide. Il ne faut que lire Lucrèce au commencement de son premier livre.

Aulide quo pacto Triviai virginis aram Iphianassai turparunt sanguine fæde Ductores Danaum, etc.

Et Clytemnestre dit dans Eschyle qu'Agamemnon son mari, qui vient d'expirer, rencontrera dans les enfers Iphigénie sa fille, qu'il a autrefois immolée.

D'autres ont feint que Diane ayant eu pitié de cette jeune princesse, l'avait enlevée et portée dans la Tauride au moment qu'on l'allait sacrifier, et que la déesse avait fait trouver en sa place ou une biche, ou une autre victime de cette nature. Euripide a suivi cette fable, et Ovide l'a mise au nombre des métamorphoses.

Il y a une troisième opinion, qui n'est pas moins ancienne que les deux autres, sur Iphigénie. Plusieurs auteurs, et entre autres Stésichorus, l'un des plus fameux et des plus anciens poëtes lyriques, ont écrit qu'il était bien vrai qu'une princesse de ce nom avait été sacrifiée, mais que cette Iphigénie était une fille qu'Hélène avait eue de Thésée. Hélène, disent ces auteurs, ne l'avait osé avouer pour sa fille, parce qu'elle n'osait déclarer à Ménélas qu'elle eût été mariée en secret avec Thésée. Pausanias (Corinth.; pag. 125) rapporte et le témoignage et les noms des poëtes qui ont été de ce sentiment; et il ajoute que c'était la créance commune de tout le pays d'Argos.

Homère enfin, le père des poëtes, a si peu prétendu qu'Iphigénie, fille d'Agamemnon, eût été ou sacrifiée en Aulide, ou transportée dans la Scythie, que, dans le neuvième livre de l'Hiade, c'est-à-dire près de dix ans depuis l'arrivée des Grecs devant Troie, Agamemnon fait offrir en mariage à Achille sa fille lphigénie, qu'il a, dit-il, laissée à Mycènes, dans sa maison.

l'ai rapporté tous ces avis si différents, et surtout le passage de Pausanias, parce que c'est à cet auteur que je dois l'heureux personnage d'Ériphile, sans lequel je n'aurais jamais osé entreprendre cette tragédie. Quelle apparence que j'eusse souillé la scène par le meurtre horrible d'une personne aussi vertueuse et aussi aimable qu'il fallait représenter Iphigénie? Et quelle apparence encore de dénouer ma tragédie par le secours d'une déesse et d'une machine, et par une métamorphose qui pouvait bien trouver quelque créance du temps d'Euripide, mais qui serait trop absurde et trop incroyable parmi nous?

Je puis dire donc que j'ai été très-heureux de trouver dans les anciens cette autre Iphigénie, que j'ai pu représenter telle qu'il m'a plu, et qui, tombant dans le malheur où cette amante jalouse voulait précipiter sa rivale, mérite en quelque façon d'être punie, sans être pourtant tout à fait indigne de compassion. Ainsi le dénoûment de la pièce est tiré du fond même de la pièce. Et il ne faut que l'avoir vu représenter pour comprendre quel plaisir j'ai fait au spectateur, et en sauvant à la fin une princesse vertueuse pour qui il s'est si fort intéressé dans le cours de la tragédie, et en la sauvant par une autre voie que par un miracle, qu'il n'aurait pu souffrir, parce qu'il ne le saurait jamais croire.

Le voyage d'Achille à Lesbos, dont ce héros se rend maître, et d'où il enlève Ériphile avant que de venir en Aulide, n'est pas non plus sans fondement. Euphorien de Chalcide, poëte trèsconnu parmi les anciens, et dont Virgile (Eglog. x) et Quintilien (Instit., l. x) font une mention honorable, parlait de ce voyage de Lesbos. Il disait dans un de ses poëmes, au rapport de Parthénius, qu'Achille avait fait la conquête de cette île avant que de joindre l'armée des Grecs, et qu'il y avait même trouvé une princesse qui s'était éprise d'amour pour lui.

Voilà les principales choses en quoi je me suis un peu éloigné de l'économie et de la fable d'Euripide. Pour ce qui regarde les passions, je me suis attaché à le suivre plus exactement. J'avoue que je lui dois un bon nombre des endroits qui ont été le plus approuvés dans ma tragédie; et je l'avoue d'autant plus volontiers, que ces approbations m'ont confirmé dans l'estime et dans la vénération que j'ai tonjours eues pour les ouvrages qui nous restent de l'antiquité. J'ai reconnu avec plaisir, par l'effet qu'a produit sur notre théâtre tout ce que j'ai imité ou d'Homère on d'Euripide, que le bon sens et la raison étaient les mêmes dans tous les siècles. Le goût de Paris s'est trouvé conforme à celui d'Athènes; mes spectateurs ont été émus des mêmes choses qui ont mis autrefois en larmes le plus savant peuple de la Grèce, et qui ont fait dire qu'entre les poëtes Euripide était extrêmement tragique, Tragicòtatos, c'est-à-dire qu'il savait merveilleusement exciter la compassion et la terreur, qui sont les véritables effets de la tragédie.

Je m'étonne après cela que les modernes aient témoigné depuis peu tant de dégoût pour ce grand poëte, dans le jugement qu'ils ont fait de son Alceste. Il ne s'agit point ici de l'Alceste; mais en vérité j'ai trop d'obligation à Euripide pour ne pas prendre quelque som de sa mémoire, et pour laisser échapper l'o casion de le réconcilier avec ces messieurs. Je m'assure qu'il n'est si mal dans leur esprit que parce qu'ils n'ont pas bien lu l'ouvrage sur lequel ils l'ont condamué. J'ai choisi la plus importante de leurs objections pour leur montrer que j'ai raison de parler ainsi : je dis la plus importante de leurs objections; car ils la répètent à chaque page, et ils ne soupçonnent pas seulement que l'on y puisse répliquer. Il y a dans l'Alceste d'Euripide une scène merveilleuse, où Alceste qui se meurt, et qui ne peut plus se soutenir, dit à son mari les derniers adieux. Admète, tout en larmes, la prie de reprendre ses forces, et de ne se point abandonner elle-même. Alceste, qui a l'image de la mort devant les yeux, lui parle ainsi:

Je vois déjà la rame et la barque fatale; J'entends le vieux nocher sur la rive infernale: Impatient, il crie: On t'attend ici-bas. Tout est prêt, descends, viens, ne me retarde pas.

J'aurais souhaité de pouvoir exprimer dans ces vers les grâces qu'ils ont dans l'original : mais au moins en voilà le sens. Voici comme ces messieurs les ont entendus. Il leur est tombé entre les mains une malheureuse édition d'Euripide où l'imprimeur a oublié de mettre dans le latin, à côté de ces vers, un AL., qui signifie que c'est Alceste qui parle; et à côté des vers suivants, un An., qui signifie que c'est Admète qui répond. Là-dessus il leur est venu dans l'esprit la plus étrange pensée du monde : ils ont mis dans la bouche d'Admète les paroles qu'Alceste dit à Admète et celles qu'elle se fait dire par Caron. Ainsi ils supposent qu'Admète, quoiqu'il soit en parfaite santé, pense voir déjà Caron qui le vient prendre : et, au lieu que, dans ce passage d'Euripide, Caron impatient presse Alceste de le venir trouver, selon ces messieurs, c'est Admète effrayé qui est l'impatient, et qui presse Alceste d'expirer, de peur que Caron ne le prenne, « Il l'exhorte « (ce sont leurs termes) à avoir courage, à ne pas faire une « lâcheté, et à mourir de bonne grâce ; il interrompt les adieux « d'Alceste pour lui dire de se dépêcher de mourir. » Peu s'en faut, à les entendre, qu'il ne la fasse mourir lui-même.

Ce sentiment leur a paru fort vilain. Et ils ont raison: il n'y a personne qui n'en fût très-scandalisé. Mais comment l'ont-ils pu attribuer à Euripide? En vérité, quand toutes les autres éditions où cet AL. n'a point été oublié ne donneraient pas un démenti au malheureux imprimeur qui les a trompés, la suite de ces quatre vers, et tous les discours qu'Admète tient dans la même scène, étaient plus que sutfisants pour les empêcher de tomber dans une erreur si déraisonnable. Car Admète, bien

éloigné de presser Alceste de mourir, s'écrie « que toutes les morts « ensemble lui seraient moins cruelles que de la voir dans l'état « où il la voit : il la conjure de l'entraîner avec elle ; il ne peut « plus vivre si elle meurt : il vit en elle; il ne respire que pour « elle. »

Ils ne sont pas plus heureux dans les autres objections. Ils disent, par exemple, qu'Euripide a fait deux époux surannés d'Admète et d'Alceste; que l'un est un vieux mari, et l'autre une princesse déjà sur l'âge. Euripide a pris soin de leur répondre en un seul vers, où il fait dire par le chœur qu'Alceste toute jeune, et dans la première fleur de son âge, expire pour son jeune époux.

Ils reprochent encore à Alceste qu'elle a deux grands enfants à marier. Comment n'ont-ils point lu le contraire en cent autres endroits, et surtout dans ce beau récit où l'on dépeint Alceste mourante au milieu de ses deux petits enfants qui la tirent, en pleurant, par la robe, et qu'elle prend sur ses bras l'un après l'autre pour les baiser?

Tout le reste de leurs critiques est à peu près de la force de celle-ci. Mais je crois qu'en voilà assez pour la défense de mon auteur. Je conseille à ces messieurs de ne plus décider si légèrement sur les ouvrages des anciens. Un homme tel qu'Euripide méritait au moins qu'ils l'examinassent, puisqu'ils avaient envie de le condamner. Ils devaient se souvenir de ces sages paroles de Quintilien. « Il faut être extrêmement circonspect et très-« retenu à prononcer sur les ouvrages de ces grands hommes, « de peur qu'il ne nous arrive, comme à plusieurs, de condam-« ner ce que nous n'entendons pas. Et, s'il faut tomber dans « quelque excès, encore vaut-il mieux pécher en admirant tout « dans leurs écrits qu'en y blâmant beaucoup de choses !. »

<sup>1</sup> Modeste tamen et circumspecto judicio de tantis viris pronuntiandum est, ne, quod plerisque accidit, damnent quæ non intelligunt. Ac si necesse est in alteram errare partem, omnia eorum legentibus placere, quam multa displicere, maluerim.

## ACTEURS

AGAMEMNON.

ACBILLE.

ULYSSE.

CLYTEMNESTRE, femme d'Agamemnon.

IPHIGÉNIE, fille d'Agameninon.

ÉRIPHILE, fille d'Hélène et de Thésée.

Arcas, domestiques d'Agamemnon.

ÆGINE, femme de la suite de Clytemnestre.

Donis, confidente d'Ériphile.

GARDES.

La scène est en Aulide, dans la tente d'Agamemnon.

# **IPHIGÉNIE**

## ACTE PREMIER

# SCÈNE I AGAMEMNON, ARCAS.

AGAMEMNON.

Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. Viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille <sup>1</sup>.

ARCAS.

C'est vous-même, seigneur! Quel important besoin Vous a fait devancer l'aurore de si loin? A peine un faible jour vous éclaire et me guide<sup>2</sup>, Vos yeux seuls et les miens sont ouverts dans l'Aulide<sup>3</sup>. Avez-vous dans les airs entendu quelque bruit? Les vents nous auraient-ils exaucés cette nuit? Mais tout dort, et l'armée, et les vents, et Neptune<sup>4</sup>.

- l' Cette exposition et le plan général de la scene sont empruntés d'Euripide; mais, selon Laharpe, l'auteur français y a tant mis du sien, qu'on peut dire que le fond n'était qu'un canevas grossier qu'il a brodé d'or et de perles. C'est aller un peu loin. La pièce grecque n'est point un canevas grossier, mais un chefdœuvre; on peut l'avouer sans faire tort à la gloire de Racine, car il est supérieur à son modèle.
- 2 Dès le début je me sens intéressé et attendri, ma curiosité est excitée par les seuls vers que prononce un simple officier d'Agamemnon, vers harmonieux, vers charmants, tels qu'aucun poete n'en faisait alors. (VOLTAIRE.)
- <sup>3</sup> Aulide, dont Racine a fait une province, n'était, suivant Strabon, qu'une bourgade dépendante de Tanagre; son véritable nom était Aulis; elle s'élevait sur la partie la plus resserrée du détroit d'Euripe, aujourd'hui de Négrepont. Son port était très-vaste. (L.)
  - Quels sentiments! quels vers heureux! quelle voix de la nature! s'écrie Vol-

## AGAMEMNON.

Heureux qui, satisfait de son humble fortune <sup>1</sup>, Libre du joug superbe où je suis attaché, Vit dans l'état obscur où les dieux l'ont caché!

ARCAS.

Et depuis quand, seigneur, tenez-vous ce langage? Comblé de tant d'honneurs, par quel secret outrage Les dieux, à vos désirs toujours si complaisants, Vous font-ils méconnaître et haïr leurs présents? Roi, père, époux heureux, fils du puissant Atrée, Vous possédez des Grecs la plus riche contrée: Du sang de Jupiter issu de tous côtés, L'hymen vous lie encore aux dieux d'où vous sortez; Le jeune Achille enfin, vanté par tant d'oracles, Achille, à qui le Ciel promet tant de miracles, Recherche votre fille, et d'un hymen si beau Veut dans Troie embrasée allumer le flambeau. Quelle gloire, seigneur, quels triomphes égalent Le spectacle pompeux que ces bords vous étalent; Tous ces mille vaisseaux qui, chargés de vingt rois 2, N'attendent que les vents pour partir sous vos lois? Ce long calme, il est vrai, retarde vos conquêtes 3; Ces vents, depuis trois mois enchaînés sur nos têtes,

taire. Quel vers, continue Laharpe, que celui qui reunit le silence de l'armee, des vents et de Neptune! Quelle élégance dans tout ce qui précède!

1 Robert-Garnier avait dit avant Racine :

Oh! qu'heureux est celui qui vit tranquillement Dans son petit ménage avec contentement!

Ils empruntent l'un et l'autre la pensée d'Euripide ; mais quelle différence dans ces deux imitations!

- 2 C'est, je crois, la seule fois qu'on a mis le mot tous avec un nombre déterminé. Je ne connais point de construction plus originale et plus heureusement créée: et cette vérité dans le langage se dérobe sous l'extrême vérité du sentiment qui a suggéré l'expression. Quelle place tiennent dans ce vers, comme dans l'imagination, ces mille vaisseaux! Grâce au mot tous. il y en a bien plus de mille. L.)
  - 3 Homère ne fait aucune mention de ce calme, ni même du sacrifice d'Iphigénie.

D'Ilion trop longtemps vous ferment le chemin :
Mais, parmi tant d'honneurs, vous êtes homme enfin¹;
Tandis que vous vivrez, le sort, qui toujours change,
Ne nous a point promis un bonheur sans mélange.
Bientôt... Mais quels malheurs dans ce billet tracés
Vous arrachent, seigneur, les pleurs que vous versez?
Votre Oreste au berceau va-t-il finir sa vie?
Pleurez-vous Clytemnestre, ou bien Iphigénie?
Qu'est-ce qu'on vous écrit? daignez m'en avertir?

AGAMEMNON.

Non, tu ne mourras point, je n'y puis consentir.

ARCAS.

Seigneur...

## AGAMEMNON.

Tu vois mon trouble; apprends ce qui le cause; Et juge s'il est temps, ami, que je repose.

Tu te souviens du jour qu'en Aulide assemblés Nos vaisseaux par les vents semblaient être appelés. Nous partions; et déjà, par mille cris de joie, Nous menacions de loin les rivages de Troie. Un prodige étonnant fit taire ce transport : Le vent qui nous flattait nous laissa dans le port. Il fallut s'arrêter; et la rame inutile Fatigua vainement une mer immobile 3.

Ovide parle de cet obstacle qui retient la flotte des Grecs; il l'attribue à Neptune, protecteur d'une ville dont il avait bâti les remparts. (G.)

Permanet Aoniis Nereus violentus in undis, Bellaque non transfert: et sunt qui parcere Trojæ Neptunum credent, qui mænia fecerat urbis. Metam., XII, 25.

- 1 Le vieillard, dans Euripide, tient le même langage à Agamemnon.
- 2 M'en instruire était le mot convenable. "
- 3 Quelle harmonie! quelle richesse poétique! Racine lutte ici sans désavantage contre le plus parfait des poëtes latins.

Olli remigio noctemque diemque fatigant. Æn., VIII, 94.

... Et in lento luctantur marmore tonsæ.

Æn., VII, 28.

Ce miracle inouï me fit tourner les yeux Vers la divinité qu'on adore en ces lieux : Suivi de Ménélas, de Nestor et d'Ulysse, J'offris sur ses autels un secret sacrifice. Quelle fut sa réponse! et quel devins-je, Arcas¹, Quand j'entendis ces mots prononcés par Calchas!

Vous armez contre Troie une puissance vaine; Si, dans un sacrifice auguste et solennel, Une fille du sang d'Hélène De Diane en ces lieux n'ensanglante l'autel. Pour obtenir les vents que le Ciel vous dédie, Sacrifiez Iphigénie.

ARCAS.

Votre fille!

## AGAMEMNON.

Surpris, comme tu peux penser,
Je sentis dans mon corps tout mon sang se glacer.
Je demeurai sans voix, et n'en repris l'usage
Que par mille sanglots qui se firent passage.
Je condamnai les dieux, et, sans plus rien ouïr.
Fis vœu sur leurs autels de leur désobéir.
Que n'en croyais-je alors ma tendresse alarmée!
Je voulais sur-le-champ congédier l'armée 2!
Ulysse, en apparence approuvant mes discours,
De ce premier torrent laissa passer le cours;
Mais bientôt, rappelant sa cruelle industrie,
Il me représenta l'honneur et la patrie 3,

<sup>1</sup> On dirait aujourd'hui que devins-je.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Euripide fait dire à Agamemnon : « A peine ai-je entendu cet oracle cruel , « que j'ordonne à Thaltibius de proclamer hautement que je congédie l'armée, ne • pouvant consentir à égorger ma fille. » (G.)

<sup>3</sup> Il me représenta l'honneur et la patrie... de quel front... j'irais, etc., anacoluthe, ou changement de construction que se permettent les grands écrivains pour varier la marche d'une période, et qui donne au style de la liberté et de la grâce. Ainsi, dans Massillon : « C'est une vaine curiosité qu'il veut satisfaire, et faire servir Jésus-Christ de spectacle à son loisir et à son oisiveté; » et encore : « Ils exigent de nous une nourriture solide, et que nous parlions le langage de la sagesse. »

Tout ce peuple, ces rois, à mes ordres soumis. Et l'empire d'Asie à la Grèce promis; De quel front, immolant tout l'État à ma fille, · Roi sans gloire, j'irais vieillir dans ma famille 1? Moi - même, je l'avoue avec quelque pudeur, Charmé de mon pouvoir, et plein de ma grandeur Ces noms de roi des rois et de chef de la Grèce Chatouillaient de mon cœur l'orgueilleuse faiblesse 2. Pour comble de malheur, les dieux, toutes les nuits, Dès qu'un léger sommeil suspendait mes ennuis, Vengeant de leurs autels le sanglant privilége, Me venaient reprocher ma pitié sacrilége; Et, présentant la foudre à mon esprit confus, Le bras déjà levé, menaçaient mes refus. Je me rendis, Arcas; et, vaincu par Ulysse, De ma fille, en pleurant, j'ordonnai le supplice. Mais des bras d'une mère il fallait l'arracher. Ouel funeste artifice il me fallut chercher! D'Achille, qui l'aimait, j'empruntai le langage; J'écrivis en Argos, pour hâter ce voyage, Que ce guerrier, pressé de partir avec nous, Voulait revoir ma fille, et partir son époux.

ARCAS.

Et ne craignez-vous point l'impatient Achille 3?

1 Voilà le caractère d'Ulysse établi. Tout ce morceau prépare la grande scène d'Agamemnon et d'Ulysse, dans laquelle le roi d'Ithaque développe toutes les idées qu'Agamemnon lui prête ici. (G.)

Chatouillait malgré lui son âme avec surprise.

Du reste, les deux poëtes empruntent cette expression au vers suivant de Virgile :

Latonæ tacitum pertentant gaudia pectus.

Æn., 1, 509.

<sup>2</sup> Chatouiller est du style familier; mais, dit Laharpe, chatouiller l'orgueilleuse faiblesse forme une suite d'expressions neuves et embellies par leur assemblage. Corneille avait dit moins heureusement, qu'à la vue de la tête de Pompée, présentée à César, un plaisir secret

<sup>3</sup> L'impatient Achille veut dire le bouillant, l'impétueux Achille; Racine a pris ce mot dans le sens des Latins. (G.)

Avez - vous prétendu que, muet et tranquille, Ce héros, qu'armera l'amour et la raison 1, Vous laisse pour ce meurtre abuser de son nom? Verra-t-il à ses yeux son amante immolée?

AGAMEMNON.

Achille était absent, et son père, Pélée, D'un voisin ennemi redoutant les efforts, L'avait, tu t'en souviens, rappelé de ces bords; Et cette guerre, Arcas, selon toute apparence, Aurait dû plus longtemps prolonger son absence. Mais qui peut dans sa course arrêter ce torrent? Achille va combattre, et triomphe en courant; Et ce vainqueur, suivant de près sa renommée, Hier avec la nuit arriva dans l'armée. Mais des nœuds plus puissants me retiennent le bras : Ma fille, qui s'approche, et court à son trépas, Qui, loin de soupçonner un arrêt si sévère, Peut-être s'applaudit des bontés de son père, Ma fille... Ce nom seul, dont les droits sont si saints, Sa jeunesse, son sang, n'est pas ce que je plains: Je plains mille vertus, une amour mutuelle, Sa piété pour moi, ma tendresse pour elle, Un respect qu'en son cœur rien ne peut balancer, Et que j'avais promis de mieux récompenser. Non, je ne croirai point, ô Ciel, que ta justice Approuve la fureur de ce noir sacrifice : Tes oracles, sans doute, ont voulu m'éprouver; Et tu me punirais si j'osais l'achever.

<sup>1</sup> Quand le verbe précède, on peut le mettre au singulier; s'il suivait, il faudrait le mettre au pluriel : Ce héros que l'amour et la raison armeront (L. RACINE.)

On peut mettre le singulier sans que le verbe précède, comme le prouve un peu plus bas ce vers :

Sa jeunesse, mon sang, n'est pas ce que je plains. On fait accorder le verbe avec le sujet le plus proche.

Arcas, je t'ai choisi pour cette confidence; Il faut montrer ici ton zèle et ta prudence : La reine, qui dans Sparte avait connu ta foi, T'a placé dans le rang que tu tiens près de moi. Prends cette lettre, cours au-devant de la reine, Et suis sans t'arrêter le chemin de Mycène. Dès que tu la verras, défends-lui d'avancer, Et rends-lui ce billet que je viens de tracer. Mais ne t'écarte point; prends un fidèle guide 1. Si ma fille une fois met le pied dans l'Aulide, Elle est morte: Calchas, qui l'attend en ces lieux, Fera taire nos pleurs, fera parler les dieux : Et la religion, contre nous irritée, Par les timides Grecs sera seule écoutée ; Ceux mêmes dont la gloire aigrit l'ambition Réveilleront leur brigue et leur prétention, M'arracheront peut-être un pouvoir qui les blesse... Va, dis-je, sauve-la de ma propre faiblesse. Mais surtout ne va point, par un zèle indiscret, Découvrir à ses yeux mon funeste secret. Que, s'il se peut, ma fille à jamais abusée Ignore à quel péril je l'avais exposée : D'une mère en fureur épargne-moi les cris, Et que ta voix s'accorde avec ce que j'écris. Pour renvoyer la fille, et la mère offensée?, Je leur écris qu'Achille a changé de pensée; Et qu'il veut désormais jusques à son retour Différer cet hymen que pressait son amour. Ajoute, tu le peux, que des froideurs d'Achille On accuse en secret cette jeune Ériphile

2 Offensée, au singulier, est une licence commandée par la rime: la grammaire veut qu'offensée se rapporte à la mère et à la fille. (G.)

<sup>1</sup> La reine qui... cours au-devant de la reine... prends cette lettre... prends un fdèle guide... et plus bas encore : Va, dis-je... ne va point... sont de petites négligences qu'on remarque dans Racine, parce qu'elles y sont rares.

Que lui-même captive amena de Lesbos, Et qu'auprès de ma fille on garde dans Argosi.

C'est leur en dire assez : le reste, il faut le taire. Déjà le jour plus grand nous frappe et nous éclaire; Déjà même l'on entre, et j'entends quelque bruit. C'est Achille. Va, pars. Dieux! Ulysse le suit <sup>2</sup>!

### SCÈNE II

### AGAMEMNON, ACHILLE, ULYSSE.

#### AGAMEMNON.

Quoi! seigneur, se peut-il que d'un cours si rapide La victoire vous ait ramené dans l'Aulide? D'un courage naissant sont-ce là les essais? Quels triomphes suivront de si nobles succès! La Thessalie entière, ou vaincue ou calmée, Lesbos même conquise en attendant l'armée, De toute autre valeur éternels monuments, Ne sont d'Achille oisif que les amusements.

#### ACHILLE.

Seigneur, honorez moins une faible conquête: Et que puisse bientôt le Ciel qui nous arrête Ouvrir un champ plus noble à ce cœur excité Par le prix glorieux dont vous l'avez flatté! Mais cependant, seigneur, que faut-il que je croie D'un bruit qui me surprend et me comble de joie? Daignez-vous avancer le succès de mes vœux? Et bientôt des mortels suis-je le plus heureux?

<sup>1</sup> Ce détail un peu froid était nécessaire pour fonder l'épisode d'Ériphile, sans lequel Racine convient lui-même qu'il n'aurait pu faire sa tragédie. (G.)

<sup>2</sup> Exclamation pleine de goût et d'art; elle confirme ce qu'Agamennon a déjà dit du caractère d'Ulysse, et prépare la situation embarrassante où le père d'Iphigénie va se trouver entre les deux hommes que dans ce moment il doit redouter le plus.

On dit qu'Iphigénie, en ces lieux amenée, Doit bientôt à son sort unir ma destinée.

AGAMEMNON.

Ma fille? Qui vous dit qu'on la doit amener?

Seigneur, qu'a donc ce bruit qui vous doive étonner?

AGAMEMNON, à Ulysse.

Juste Ciel, saurait-il mon funeste artifice?

Seigneur, Agamemnon s'étonne avec justice:
Songez-vous aux malheurs qui nous menacent tous?
O ciel! pour un hymen quel temps choisissez-vous?
Tandis qu'à nos vaisseaux la mer toujours fermée
Trouble toute la Grèce et consume l'armée;
Tandis que pour fléchir l'inclémence des dieux!,
Il faut du sang peut-être, et du plus précieux,
Achille seul, Achille à son amour s'applique!
Vondrait-il insulter à la crainte publique,
Et que le chef des Grecs, irritant les destins,
Préparât d'un hymen la pompe et les festius?
Ah! seigneur, est-ce ainsi que votre âme attendrie
Plaint le malheur des Grecs, et chérit la patrie?

#### ACRILLE.

Dans les champs phrygiens les effets feront foi Qui la chérit le plus ou d'Ulysse ou de moi : Jusque-là je vous laisse étaler votre zèle; Vous pouvez à loisir faire des vœux pour elle. Remplissez les autels d'offrandes et de sang, Des victimes vous-même interrogez le flanc, Du silence des vents demandez-leur la cause : Mais moi, qui de ce soin sur Calchas me repose, Souffrez, seigneur, souffrez que je coure hâter

<sup>1</sup> L'inclémence des dieux. C'est l'inclémentia divum de Virgile, que Bacine a fait passer dans notre langue.

Un hymen dont les dieux ne sauraient s'irriter. Transporté d'une ardeur qui ne peut être oisive, Je rejoindrai bientôt les Grecs sur cette rive: J'aurais trop de regret si quelque autre guerrier Au rivage troyen descendait le premier.

#### AGAMEMNON.

O Ciel! pourquoi faut-il que ta secrète envie Ferme à de tels héros le chemin de l'Asie? N'aurais-je vu briller cette noble chaleur Que pour m'en retourner avec plus de douleur?

ULYSSE.

Dieux! qu'est-ce que j'entends!

ACHILLE.

Seigneur, qu'osez-vous dire?

#### AGAMEMNON.

Qu'il faut, princes, qu'il faut que chacun se retire; Que, d'un crédule espoir trop longtemps abusés, Nous attendons les vents qui nous sont refusés. Le Ciel protége Troie, et par trop de présages Son courroux nous défend d'en chercher les passages.

#### ACHILLE.

Quels présages affreux nous marquent son courroux?

Vous-même consultez ce qu'il prédit de vous. Que sert de se flatter? On sait qu'à votre tête Les dieux ont d'Ilion attaché la conquète; Mais on sait que pour prix d'un triomphe si beau, Ils ont aux champs troyens marqué votre tombeau: Que votre vie, ailleurs et longue et fortunée, Devant Troie en sa fleur doit être moissonnée.

#### ACHILLE.

Ainsi pour vous venger tant de rois assemblés D'un opprobre éternel retourneront comblés! Et Pâris, couronnant son insolente flamme,

Retiendra sans péril la sœur de votre femme !!

AGAMEMNON.

Hé quoi! votre valeur, qui nous a devancés, N'a-t-elle pas pris soin de nous venger assez?
Les malheurs de Lesbos par vos mains ravagée Épouvantent encor toute la mer Égée:
Troie en a vu la flamme; et jusque dans ses ports
Les flots en ont poussé les débris et les morts.
Que dis-je? les Troyens pleurent une autre Hélène
Que vous avez captive envoyée à Mycène:
Car, je n'en doute point, cette jeune beauté
Garde en vain un secret que trahit sa fierté;
Et son silence même, accusant sa noblesse,
Nous dit qu'elle nous cache une illustre princesse.

#### ACHILLE.

Non, non, tous ces détours sont trop ingénieux :
Vous lisez de trop loin dans les secrets des dieux.
Moi, je m'arrêterais à de vaines menaces!
Et je fuirais l'honneur qui m'attend sur vos traces!
Les Parques à ma mère, il est vrai, l'ont prédit 2,
Lorsqu'un épòux mortel fut reçu dans son lit :
Je puis choisir, dit-on, ou beaucoup d'ans sans gloire,
Ou peu de jours suivis d'une longue mémoire.
Mais, puisqu'il faut enfin que j'arrive au tombeau,
Voudrais-je, de la terre inutile fardeau,
Trop avare d'un sang reçu d'une déesse,
Attendre chez mon père une obscure vieillesse;
Et, toujours de la gloire évitant le sentier,

<sup>1</sup> C'est ici qu'Achille devrait répondre à l'objection tirée du danger qui le menace dans les champs troyens; mais Racine avait encore besoin de parler de Lesbos, d'Ériphile, de l'obscurité qui enveloppait la naissance de cette jeune captive : le poëte songe à bien établir son épisode. (G.)

<sup>2</sup> Ce morceau est d'un véritable héros, et d'une éloquence antique. Racine n'a pris dans Homère que l'idée de la prédiction des Parques et du choix qu'Achille peut faire d'une grande gloire ou d'une longue vie; mais il doit à Quinte-Curce (1x, 6) l'héroïsme des sentiments qui respire dans cette tirade. (G.)

Ne laisser aucun nom, et mourir tout entier 1? Ah! ne nous formons point ces indignes obstacles: L'honneur parle, il suffit; ce sont là nos oracles 2. Les dieux sont de nos jours les maîtres souverains; Mais, seigneur, notre gloire est dans nos propres mains. Pourquoi nous tourmenter de leurs ordres suprêmes? Ne songeons qu'à nous rendre immortels comme eux-mêmes; Et, laissant faire au sort, courons où la valeur 3 Nous promet un destin aussi grand que le leur. C'est à Troie, et j'y cours; et, quoi qu'on me prédise, Je ne demande aux dieux qu'un vent qui m'y conduise : Et quand moi seul enfin il faudrait l'assiéger, Patrocle et moi, seigneur, nous irous vous venger. Mais non, c'est en vos mains que le destin la livre; Je n'aspire, en effet, qu'à l'honneur de vous suivre. Je ne vous presse plus d'approuver les transports D'un amour qui m'allait éloigner de ces bords; Ce même amour, soigneux de votre renommée, Veut qu'ici mon exemple encourage l'armée. Et me défend surtout de vous abandonner Aux timides conseils qu'on ose vous donner 4.

1 Cette belle expression appartient à Horace: Non omnis moriar: « Je ne mourrai pas tout entier. » Corneille s'en est d'abord emparé:

Sont-ils morts tout entiers avec leurs grands desseins?

Cinna, act. I, sc. I.

La coutume de Racine étant d'embellir et de perfectionner tout ce qu'il imite, cette expression, placée à la fin du vers, a bien plus d'énergie, et produit bien plus d'effet que dans Corneille, qui la place au premier hémistiche, et l'affaiblit dans le second, avec leurs grands desseins. (G.)

<sup>2</sup> Ce vers est imité d'Homère, qui fait dire à Hector : « Combattre pour la patrie, voilà le meilleur et le plus sûr des oracles. »

3 Laissant faire au sort, expression d'une simplicité noble et qui semble empruntée de ce beau vers de Corncille :

Faites votre devoir, et laissez faire aux dieux.

Horace, act. II, sc. VIII.

4 Dans Euripide, Iphigénie n'est pas promise à Achille, il ne vient pas non plus dans la tente d'Agamemnon pour presser son hymen, mais pour s'informer des raisons qui suspendent le départ des Grees. L'invention de Racine donne plus de mouvement et d'intérêt à la piece. (L. B.)

## SCÈNE III AGAMEMNON, ULYSSE.

ULYSSE.

Seigneur, vous entendez. Quelque prix qu'il en coûte, Il veut voler à Troie et poursuivre sa route. Nous craignions son amour : et lui – même aujourd'hui Par une heureuse erreur nous arme contre lui.

AGAMEMNON.

Hélas!

#### ULYSSE.

De ce soupir que faut-il que j'augure? Du sang qui se révolte est-ce quelque murmure? Croirais-je qu'une nuit ait pu vous ébranler? Est-ce donc votre cœur qui vient de nous parler? Songez-y; vous devez votre fille à la Grèce : Vous nous l'avez promise; et, sur cette promesse, Calchas, par tous les Grecs consulté chaque jour, Leur a prédit des vents l'infaillible retour. A ses prédictions si l'effet est contraire, Pensez-vous que Calchas continue à se taire; Que ses plaintes, qu'en vain vous voudrez apaiser, Laissent mentir les dieux sans vous en accuser; Et qui sait ce qu'aux Grecs, frustrés de leur victime, Peut permettre un courroux qu'ils croiront légitime? Gardez-vous de réduire un peuple furieux, Seigneur, à prononcer entre vous et les dieux. N'est-ce pas vous enfin de qui la voix pressante Nous a tous appelés aux campagnes du Xante; Et qui de ville en ville attestiez les serments Que d'Hélène autrefois firent tous les amants, Quand presque tous les Grecs, rivaux de votre frère, La demandaient en foule à Tyndare son père? De quelque heureux époux que l'on dût faire choix,

Nous jurâmes dès lors de défendre ses droits; Et, si quelque insolent lui volait sa conquète, Nos mains du ravisseur lui promirent la tète. Mais sans vous, ce serment que l'amour a dicté. Libres de cet amour, l'aurions-nous respecté 1? Vous seul, nous arrachant à de nouvelles flammes, Nous avez fait laisser nos enfants et nos femmes. Et quand, de toutes parts assemblés en ces lieux. L'honneur de vous venger brille seul à nos yeux, Ouand la Grèce déjà vous donnant son suffrage, Vous reconnaît l'auteur de ce fameux ouvrage, Oue ses rois, qui pouvaient vous disputer ce rang, Sont prêts pour vous servir de verser tout leur sang : Le seul Agamemnon, refusant la victoire, N'ose d'un peu de sang acheter tant de gloire; Et, dès le premier pas se laissant effrayer, Ne commande les Grecs que pour les renvoyer 2!

AGAMEMNON.

Ah! seigneur, qu'éloigné du malheur qui m'opprime Votre cœur aisément se montre magnanime!
Mais que, si vous voyiez ceint du bandeau mortel Votre fils Télémaque approcher de l'autel,
Nous vous verrions, troublé de cette affreuse image,
Changer bientôt en pleurs ce superbe langage,
Éprouver la douleur que j'éprouve aujourd'hui,
Et courir vous jeter entre Calchas et lui!
Seigneur, vous le savez, j'ai donné ma parole,
Et si ma fille vient, je consens qu'on l'immole:
Mais, malgré tous mes soins, si son heureux destin

<sup>1</sup> Tout ce morceau est emprunté à la première scène d'Euripide; mais il fait bien plus d'effet ici, parce qu'Euripide ne l'a mis qu'en récit, et que Racine en a fait une raison puissante dans la bouche d'Ulysse. (L. B.)

<sup>2</sup> Vers heureux, qui devait piquer vivement l'ambition d'Agamemnon. En général, Ulysse, aussi grand orateur que politique habile, profite de la faiblesse du roi d'Argos, et oppose son ambition à sa tendresse paternelle. (G.)

Le retient dans Argos, où l'arrête en chemin, Souffrez que, sans presser ce barbare spectacle, En faveur de mon sang j'explique cet obstacle, Que j'ose pour ma fille accepter le secours De quelque dieu plus doux qui veille sur ses jours. Vos conseils sur mon cœur n'ont eu que trop d'empire, Et je rougis...

# SCÈNE IV AGAMEMNON, ULYSSE, EURYBATE.

EURYBATE.

Seigneur...

AGAMEMNON.

Ah! que vient-on me dire? EURYBATE.

La reine, dont ma course a devancé les pas¹, Va remettre bientôt sa fille entre vos bras; Elle approche. Elle s'est quelque temps égarée Dans ces bois qui du camp semblent cacher l'entrée; A peine nous avons, dans leur obscurité, Retrouvé le chemin que nous avions quitté.

AGAMEMNON.

Ciel!

#### EURYBATE.

Elle amène aussi cette jeune Ériphile Que Lesbos a livrée entre les mains d'Achille, Et qui de son destin, qu'elle ne connaît pas, Vient, dit-elle, en Aulide interroger Calchas. Déjà de leur abord la nouvelle est semée <sup>2</sup>; Et déjà de soldats une foule charmée, Surtout d'Iphigénie admirant la beauté,

<sup>1</sup> Ce message est un coup de théâtre bien préparé; mais il est plus intéressant dans Euripide, parce qu'il vient au fort de la querelle des deux frères, dont il amène la réconciliation. (G.)

<sup>2</sup> Abord pour arrivée est une expression impropre.

Pousse au ciel mille vœux pour sa félicité <sup>1</sup>. Les uns avec respect environnaient la reine; D'autres me demandaient le sujet qui l'amène: Mais tous ils confessaient que si jamais les dieux Ne mirent sur le trône un roi plus glorieux, Également comblé de leurs faveurs secrètes, Jamais père ne fut plus heureux que vous l'êtes <sup>2</sup>.

AGAMEMNON.

Eurybate, il suffit; vous pouvez nous laisser : Le reste me regarde, et je vais y penser.

# SCÈNE V AGAMEMNON, ULYSSE.

AGAMEMNON.

Juste Ciel, c'est ainsi qu'assurant ta vengeance Tu romps tous les ressorts de ma vaine prudence! Encore si je pouvais, libre dans mon malheur, Par des larmes au moins soulager ma douleur! Triste destin des rois! Esclaves que nous sommes! Et des rigueurs du sort et des discours des hommes, Nous nous voyons sans cesse assiégés de témoins; Et les plus malheureux osent pleurer le moins 3.

ULYSSE.

Je suis père, seigneur, et faible comme un autre 4:

1 Pousser des vœux au ciel n'a rien d'agréable ni d'élégant. (G.) Corneille a plusieurs phrases analogues, entre autres celle-ci :

Toujours vers quelque objet pousse quelque désir. (Cinna.)

- 2 Vers plein d'art, parce qu'il augmente le trouble et la douleur d'Agamemnon. On peut remarquer le même genre de beauté dans ce vers de la première scène : Roi, père, époux heureux, fils du puissant Atrée. (G.)
- 3 Euripide est peut-être plus touchant que Racine; mais les traits les plus pathétiques de ce morceau se retrouvent dans la suite de la pièce. Racine n'a rien perdu de ce qu'il pouvait emprunter, mais il a pris garde à la progression et à la convenance. Ce n'est pas devant Ulysse qu'Agamemnon doit se livrer à toute sa sensibilité, et le poète en ménage les expressions, parce qu'il n'est qu'an premier acte. (G.)
  - 4 Rien n'égale l'éloquence de ce discours d'Ulysse; c'est un des plus beau;

Mon cœur se met sans peine à la place du vôtre; Et, frémissant du conp qui vous fait soupirer, Loin de blâmer vos pleurs, je suis prêt de pleurer. Mais votre amour n'a plus d'excuse légitime; Les dieux ont à Calchas amené leur victime : Il le sait, il l'attend : et s'il la voit tarder. Lui-même à haute voix viendra la demander. Nous sommes seuls encor : hâtez-vous de répandre Des pleurs que vous arrache un intérêt si tendre; Pleurez ce sang, pleurez : ou plutôt sans pâlir, Considérez l'honneur qui doit en rejaillir. Voyez tout l'Hellespont blanchissant sous nos rames, Et la perfide Troie abandonnée aux flammes, Ses peuples dans vos fers, Priam à vos genoux, Hélène par vos mains rendue à son époux. Voyez de vos vaisseaux les poupes couronnées Dans cette même Aulide avec vous retournées; Et ce triomphe heureux, qui s'en va devenir L'éternel entretien des siècles à venir.

AGAMEMNON.

Seigneur, de mes efforts je connais l'impuissance: Je cède, et laisse aux dieux opprimer l'innocence. La victime bientôt marchera sur vos pas, Allez. Mais cependant faites taire Calchas; Et m'aidant à cacher ce funeste mystère, Laissez-moi de l'autel écarter une mère.

morceaux d'une tragédie où les beautés fourmillent. Le caractère d'Ulysse s'ennoblit ici et devient presque intéressant. Ce rôle, quoique fort court, est un de ceux qui font le plus admirer l'art et le goût de Racine. Il n'était pas possible au poête d'introduire, Ménélas... Ulysse est mieux lié à l'action que Ménélas, quoiqu'il n'y prenne pas autant d'intérêt; après avoir paru dans les premières scènes, il est censé agir dans tout le cours de la pièce, et revient au dernier acte faire le récit du sacrifice. (G.)

FIN DU PREMIER ACTE.

## ACTE DEUXIÈME

# SCÈNE I ÉRIPHILE, DORIS.

#### ÉRIPHILE.

Ne les contraignons point, Doris, retirons-nous, Laissons-les dans les bras d'un père et d'un époux; Et, tandis qu'à l'envi leur amour se déploie, Mettons en liberté ma tristesse et leur joie.

#### DORIS.

Quoi! Madame, toujours irritant vos douleurs, Crovez-vous ne plus voir que des sujets de pleurs? Je sais que tout déplait aux yeux d'une captive; Ou'il n'est point dans les fers de plaisir qui la suive : Mais dans le temps fatal que, repassant les flots, Nous suivions malgré nous le vainqueur de Lesbos; Lorsque dans son vaisseau, prisonnière timide, Vous voyiez devant vous ce vainqueur homicide, Le dirai-je? vos yeux de larmes moins trempés, A pleurer vos malheurs étaient moins occupés. Maintenant tout vous rit : l'aimable Iphigénie D'une amitié sincère avec yous est unie. Elle vous plaint, vous voit avec des yeux de sœur; Et vous seriez dans Troie avec moins de douceur : Vous vouliez voir l'Aulide, où son père l'appelle, Et l'Aulide vous voit arriver avec elle : Cependant, par un sort que je ne conçois pas, Votre douleur redouble et croît à chaque pas.

#### ÉRIPHILE.

Eh quoi! te semble-t-il que la triste Ériphile
Doive être de leur joie un témoin si tranquille?
Crois-tu que mes chagrins doivent s'évanouir
A l'aspect d'un bonheur dont je ne puis jouir?
Je vois Iphigénie entre les bras d'un père;
Elle fait tout l'orgueil d'une superbe mère:
Et moi, toujours en butte à de nouveaux dangers,
Remise dès l'enfance en des bras étrangers,
Je reçus et je vois le jour que je respire
Sans que mère ni père ait daigné me sourire.
J'ignore qui je suis, et, pour comble d'horreur,
Un oracle effrayant m'attache à mon erreur,
Et, quand je veux chercher le sang qui m'a fait naître.
Me dit que sans périr je ne me puis connaître.

#### DOBIS.

Non, non; jusques au bout vous devez le chercher. Un oracle toujours se plaît à se cacher; Toujours avec un sens il en présente un autre: En perdant un faux nom vous reprendrez le vôtre. C'est là tout le danger que vous pouvez courir, Et c'est peut-ètre ainsi que vous devez périr. Songez que votre nom fut changé dès l'enfance.

#### ÉRIPHILE.

Je n'ai de tout mon sort que cette connaissance; Et ton père, du reste infortuné témoin, Ne me permit jamais de pénétrer plus loin. Hélas! dans cette Troie où j'étais attendue, Ma gloire, disait-il, m'allait être rendue: J'allais, en reprenant et mon nom et mon rang, Des plus grands rois en moi reconnaître le sang. Déjà je découvrais cette fameuse ville. Le Ciel mène à Lesbos l'impitoyable Achille: Tout cède, tout ressent ses funestes efforts; Ton père, enseveli dans la foule des morts, Me laisse dans les fers à moi-mème inconnue; Et, de tant de grandeurs dont j'étais prévenue, Vile esclave des Grecs, je n'ai pu conserver Que la fierté d'un sang que je n'ai pu prouver.

DORIS.

Ah! que perdant, Madame, un témoin si fidèle,
La main qui vous l'ôta doit vous sembler cruelle!
Mais Calchas est ici, Calchas si renommé,
Qui des secrets des dieux fut toujours informé.
Le ciel souvent lui parle: instruit par un tel maître,
Il sait tout ce qui fut et tout ce qui doit ètre!.
Pourrait-il de vos jours ignorer les auteurs?
Ce camp mème est pour vous tout plein de protecteurs;
Bientôt Iphigénie, en épousant Achille,
Vous va sous son appui présenter un asile;
Elle vous l'a promis et juré devant moi.
Ce gage est le premier qu'elle attend de sa foi.
ÉRIPHILE.

Que dirais-tu, Doris, si, passant tout le reste, Cet hymen de mes maux était le plus funeste?

Quoi, Madame!

#### ÉRIPHILE.

Tu vois avec étonnement Que ma douleur ne souffre aucun soulagement. Écoute, et tu te vas étonner que je vive.

C'est peu d'ètre étrangère, inconnue et captive; Ce destructeur fatal des tristes Lesbiens, Cet Achille, l'auteur de tes maux et des miens, Dont la sanglante main m'enleva prisonnière,

<sup>1</sup> C'est la traduction aussi élégante que fidèle d'un vers d'Homère où Calchas est peint sous les mêmes traits : « Calchas se lève, Calchas, fils de Thestor, est le plus habile des augures; le présent, le passé, l'avenir lúi sont également connus. » Iliade, livre 1. (G.)

Qui m'arracha d'un coup ma naissance et ton père!, De qui jusques au nom tout doit m'être odieux, Est de tous les mortels le plus cher à mes yeux?.

DORIS.

Ah! que me dites - vous!

#### ÉRIPHILE.

Je me flattais sans cesse

Qu'un silence éternel cacherait ma faiblesse : Mais mon cœur trop pressé m'arrache ce discours, Et te parle une fois pour se taire toujours. Ne me demande point sur quel espoir fondée De ce fatal amour je me vis possédée. Je n'en accuse point quelques feintes douleurs Dont je crus voir Achille honorer mes malheurs: Le Ciel s'est fait, sans doute, une joie inhumaine A rassembler sur moi tous les traits de sa haine. Rappellerai - je encor le souvenir affreux Du jour qui dans les fers nous jeta toutes deux; Dans les cruelles mains par qui je fus ravie Je demeurai longtemps sans lumière et sans vie; Enfin mes tristes yeux cherchèrent la clarté; Et, me voyant presser d'un bras ensanglanté, Je frémissais, Doris, et d'un vainqueur sauvage Craignais de rencontrer l'effroyable visage. J'entrai dans son vaisseau, détestant sa fureur, Et toujours détournant ma vue avec horreur. Je le vis : son aspect n'avait rien de farouche 3; Je sentis le reproche expirer dans ma bouche;

<sup>1</sup> Arracher la naissance est là pour ôter les moyens de faire connaître le secret de la naissance; cela est si clair après tout ce qui précède, qu'il ne reste à remarquer dans ce vers que la force et la précision. (L.)

<sup>2</sup> Remarquez ici la beauté progressive de cette période de six vers, depuis ce destructeur fatal, etc., jusqu'à ce dernier vers, qui partout ailleurs serait fort commun, et que les cinq vers qui l'amènent rendent si frappant. Voilà ce qui fait le tissu de la diction, et ce que c'est que l'art d'écrire. (L.)

<sup>3</sup> Il le faut avouer, on ne faisait pas de tels vers avant Racine; non-seulement

Je sentis contre moi mon cœur se déclarer;
J'oubliai ma colère, et ne sus que pleurer:
Je me laissai conduire à cet aimable guide ¹,
Je l'aimais à Lesbos, et je l'aime en Aulide.
Iphigénie en vain s'offre à me protéger,
Et me tend une main prompte à me soulager:
Triste effet des fureurs dont je suis tourmentée,
Je n'accepte la main qu'elle m'a présentée,
Que pour m'armer contre elle, et, sans me découvrir,
Traverser son bonheur, que je ne puis souffrir ².

DORIS.

Et que pourrait contre elle une impuissante haine! Ne valait-il pas mieux, renfermée à Mycène, Éviter les tourments que vous venez chercher, Et combattre des feux contraints de se cacher?

Je le voulais, Doris. Mais, quelque triste image
Que sa gloire à mes yeux montrât sur ce rivage,
Au sort qui me trainait il fallut consentir:
Une secrète voix m'ordonna de partir,
Me dit qu'offrant ici ma présence importune
Peut-être j'y pourrais porter mon infortune;
Que peut-être approchant ces amants trop heureux
Quelqu'un de mes malheurs se répandrait sur eux 3.
Voilà ce qui m'amène, et non l'impatience

personne ne savait la route du cœur, mais presque personne ne savait les finesses de la versification, cet art de rompre la mesure.

Je le vis, son aspect n'avait rien de farouche.

Personne ne connaissait cet heureux mélange de syllabes longues et brèves, et de consonnes suivies de voyelles, qui font couler un vers avec tant de mollesse, et qui le font entrer dans une oreille sensible et juste avec tant de plaisir. (Volt.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Construction latine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quel tableau que celui qu'Ériphile vient de tracer! quelle poésie, et de sentiment et de style! Le rôle d'Ériphile est une des choses que Racine a le plus fortement écrites. (L.)

<sup>3</sup> Idée et tournure antiques. Racine est plein de ces traits qui ajoutent à l'illusion dramatique par la vérité locale des idées et du langage. (L.)

D'apprendre à qui je dois une triste naissance. Ou plutôt leur hymen me servira de loi: S'il s'achève, il suffit; tout est fini pour moi: Je périrai, Doris; et, par une mort prompte, Dans la nuit du tombeau j'enfermerai ma honte, Sans chercher des parents si longtemps ignorés, Et que ma folle amour a trop déshonorés.

DORIS

Que je vous plains, Madame! et que pour votre vie... ÉRIPHILE.

Tu vois Agamemnon avec Iphigénie.

### SCÈNE II

# AGAMEMNON, IPHIGÉNIE, ÉRIPHILE, DORIS.

IPHIGÉNIE.

Seigneur, où courez-vous? et quels empressements Vous dérobent sitôt à nos embrassements? A qui dois-je imputer cette fuite soudaine? Mon respect a fait place aux transports de la reine: Un moment à mon tour ne vous puis-je arrêter? Et ma joie à vos yeux n'ose-t-elle éclater<sup>1</sup>? Ne puis-je...

AGAMEMNON.

Eh bien! ma fille, embrassez votre père; Il vous aime toujours.

IPHIGÉNIE.

Que cette amour m'est chère! Quel plaisir de vous voir et de vous contempler Dans ce nouvel éclat dont je vous vois briller! Quels honneurs! quel pouvoir! Déjà la renommée Par d'étonnants récits m'en avait informée;

<sup>1</sup> Cette scène appartient en partie à Euripide.

Mais que, voyant de près ce spectacle charmant, Je sens croître ma joie et mon étonnement! Dieux! avec quel amour la Grèce vous révère! Quel bonheur de me voir la fille d'un tel père!

AGAMEMNON.

Vous méritiez, ma fille, un père plus heureux.

IPHIGÉNIE.

Quelle félicité peut manquer à vos vœux? A de plus grands honneurs un roi peut-il prétendre? J'ai cru n'avoir au ciel que des grâces à rendre.

AGAMEMNON, à part.

Grands dieux! à son malheur dois-je la préparer?

Vous vous cachez, seigneur, et semblez soupirer; Tous vos regards sur moi ne tombent qu'avec peine : Avons-nous sans votre ordre abandonné Mycène?

AGAMEMNON.

Ma fille, je vous vois toujours des mêmes yeux, Mais les temps sont changés aussi bien que les lieux : D'un soin cruel ma joie est ici combattue.

IPHIGÉNIE.

Hé! mon père, oubliez votre rang à ma vue.
Je prévois la rigueur d'un long éloignement :
N'osez-vous sans rougir être père un moment?
Vous n'avez devant vous qu'une jeune princesse
A qui j'avais pour moi vanté votre tendresse;
Cent fois, lui promettant mes soins, votre bonté,
J'ai fait gloire à ses yeux de ma félicité :
Que va-t-elle penser de votre indifférence?
Ai-je flatté ses vœux d'une fausse espérance?
N'éclaircirez-vous point ce front chargé d'ennuis?

Ah! ma fille!

IPHIGÉNIE.
Seigneur, poursuivez.

AGAMEMNON.

Je ne puis.

IPHIGÉNIE.

Périsse le Troyen auteur de nos alarmes!

AGAMEMNON.

Sa perte à ses vainqueurs coûtera bien des larmes.

IPHIGÉNIE.

Les dieux daignent surtout prendre soin de vos jours!

Les dieux depuis un temps me sont cruels et sourds.

Calchas, dit-on, prépare un pompeux sacrifice.

AGAMEMNON.

Puissé - je auparavant fléchir leur injustice!

L'offrira - t - on bientôt?

AGAMEMNON.

Plus tôt que je ne veux.

IPHIGÉNIE.

Me sera-t-il permis de me joindre à vos vœux? Verra-t-on à l'autel votre heureuse famille?

Hélas!

1PHIGÉNIE.

Vous vous taisez.

AGAMEMNON.

Vous v serez, ma fille 1.

Adieu.

<sup>1</sup> Quel tendre et prodigieux effet produit l'arrivée d'Iphigénie! Elle vole auprès de son père, aux yeux d'Eriphile même, de son père qui a pris enfin la résolution de la sacrifier. Chaque mot de cette scène tourne le poignard dans le cœur... La scène finit par ces mots terribles: Vous y screz, ma fille, sentence de mort, après laquelle il ne faut plus rien dire... Mais comment se peut-il faire qu'après cet arrêt de mort, qu'Iphigénie ne comprend point, mais que le spectateur entend avec tant d'émotion, il y ait encore des scènes touchantes dans le même acte, et même des coups de thèâtre frappants! C'est là, selon moi, qu'est le comble de la perfection. (Volt.)

# SCÈNE III (PHIGÉNIE, ÉRIPHILE, DORIS.

#### TPHIGÉNIE.

De cet accueil que dois-je soupconner? D'une secrète horreur je me sens frissonner. Je crains, malgré moi-même, un malheur que j'ignore. Justes dieux, vous savez pour qui je vous implore!

#### ÉRIPHILE.

Quoi! parmi tous les soins qui doivent l'accabler, Quelque froideur suffit pour vous faire trembler! Hélas! à quels soupirs suis-je donc condamnée, Moi qui, de mes parents toujours abandonnée, Étrangère partout, n'ai pas, même en naissant, Peut-ètre reçu d'eux un regard caressant! Du moins, si vos respects sont rejetés d'un père, Vous en pouvez gémir dans le sein d'une mère; Et, de quelque disgrâce enfin que vous pleuriez, Quels pleurs par un amant ne sont point essuyés!

#### IPHIGÉNIE.

Je ne m'en défends point : mes pleurs, belle Ériphile, Ne tiendront pas longtemps contre les soins d'Achille; Sa gloire, son amour, mon père, mon devoir, Lui donnent sur mon âme un trop juste pouvoir. Mais de lui-même ici que faut-il que je pense? Cet amant, pour me voir brûlant d'impatience, Oue les Grecs de ces bords ne pouvaient arracher, Qu'un père de si loin m'ordonne de chercher, S'empresse-t-il assez pour jouir d'une vue Qu'avec tant de transports je croyais attendue? Pour moi, depuis deux jours qu'approchant de ces lieux Leur aspect souhaité se découvre à nos yeux, Je l'attendais partout; et d'un regard timide Sans cesse parcourant les chemins de l'Aulide,

Mon cœur pour le chercher volait loin devant moi : Et je demande Achille à tout ce que je voi. Je viens, j'arrive enfin sans qu'il m'ait prévenue. Je n'ai percé qu'à peine une foule inconnue; Lui seul ne paraît point : le triste Agamemnon Semble craindre à mes yeux de prononcer son nom. Que fait-il? qui pourra m'expliquer ce mystère? Trouverai-je l'amant glacé comme le père? Et les soins de la guerre auraient-ils en un jour Éteint dans tous les cœurs la tendresse et l'amour? Mais non, c'est l'offenser par d'injustes alarmes : C'est à moi que l'on doit le secours de ses armes. Il n'était point à Sparte entre tous ces amants Dont le père d'Hélène a reçu les serments : Lui seul de tous les Grecs maître de sa parole, S'il part contre Ilion, c'est pour moi qu'il y vole; Et, satisfait d'un prix qui lui semble si doux, Il veut même y porter le nom de mon époux 1.

### SCÈNE IV

### CLYTEMNESTRE, IPHIGÉNIE, ÉRIPHILE, DORIS.

#### CLYTEMNESTRE.

Ma fille, il faut partir sans que rien nous retienne, Et sauver en fuyant votre gloire et la mienne. Je ne m'étonne plus qu'interdit et distrait, Votre père ait paru nous revoir à regret : Aux affronts d'un refus craignant de vous commettre 2,

2 Commettre pour exposer ne s'emploie qu'absolument, c'est-à-dire qu'il ne

prend pas le régime indirect

<sup>1</sup> Tous les détails de cette scène sont précieux; tous ont un dessein et un effet. Quel parti le poëte a tiré de cet épisode d'Eriphile, pour fortifier les autres rôles! Combien il est naturel que le sombre accueil d'Agamemnon et l'absence d'Achille alarment Iphigénie et troublent les premiers instants de bonheur qu'elle croit trouver! Combien cela prépare ce qu'on va lui dire, et dispose d'avance tout ce qui pent justifier ses soupçons sur Ériphile. (L.)

Il m'avait par Arcas envoyé cette lettre. Arcas s'est vu trompé par notre égarement ', Et vient de me la rendre en ce même moment. Sauvons, encore un coup, notre gloire offensée: Pour votre hymen Achille a changé de pensée; Et, refusant l'honneur qu'on lui veut accorder, Jusques à son retour il veut le retarder.

ÉRIPHILE.

Qu'entends - je!

#### CLYTEMNESTRE.

Je vous vois rougir de cet outrage. Il faut d'un noble orgueil armer votre courage. Moi-même de l'ingrat approuvant le dessein, Je vous l'ai dans Argos présenté de ma main; Et mon choix, que flattait le bruit de sa noblesse, Vous donnait avec joie au fils d'une déesse. Mais puisque désormais son lâche repentir Dément le sang des dieux dont on le fait sortir, Ma fille, c'est à nous de montrer qui nous sommes, Et de ne voir en lui que le dernier des hommes. Lui ferons - nous penser, par un plus long séjour, Que vos vœux de son cœur attendent le retour? Rompons avec plaisir un hymen qu'il diffère. J'ai fait de mon dessein avertir votre père; Je ne l'attends ici que pour m'en séparer: Et pour ce prompt départ je vais tout préparer.

A Eriphile.

Je ne vous presse point, Madame, de nous suivre? En de plus chères mains ma retraite vous livre.

<sup>1</sup> Égarement ne se prend qu'au figuré, pour désigner les désordres de l'esprit et du cœur. Il n'est pas en usage pour signifier l'erreur qui fait qu'on s'égare en route. (G.)

Le Dictionnaire de l'Académie autorise l'emploi du mot égarement dans le sens propre: mais les lexicographes modernes disent avec raison qu'il a vieilli. (A. MARTIN.)

De vos desseins secrets on est trop éclairei; Et ce n'est pas Calchas que vous cherchez ici <sup>1</sup>.

### SCÈNE V

### IPHIGÉNIE, ÉRIPHILE, DORIS.

#### IPHIGÉNIE.

En quel funeste état ces mots m'ont-ils laissée! Pour mon hymen Achille a changé de pensée! Il me faut sans honneur retourner sur mes pas! Et vous cherchez ici quelque autre que Calchas.

#### ÉRIPHILE.

Madame, à ces discours je ne puis rien comprendre.

IPHIGÉNIE.

Vous m'entendez assez, si vous voulez m'entendre. Le sort injurieux me ravit un époux; Madame, à mon malheur m'abandonnerez-vous? Vous ne pouviez sans moi demeurer à Mycène; Me verra-t-on sans vous partir avec la reine?

ÉRIPHILE.

Je voulais voir Calchas avant que de partir.

Que tardez - vous, Madame, à le faire avertir?
ÉRIPHILE.

D'Argos, dans un moment, vous reprenez la route.

IPHIGÉNIE.

Un moment quelquefois éclaircit plus d'un doute. Mais, Madame, je vois que c'est trop vous presser; Je vois ce que jamais je n'ai voulu penser:

<sup>1</sup> Ce mot est terrible pour Iphigénie, qui vient de confier à Ériphile ses inquiétudes sur le peu d'empressement d'Achille. Cette scène n'est point dans la pièce grecque; Racine n'a dû qu'à lui-même les sentiments pleins d'une fierté noble et d'un juste orgueil que fait éclater Clytemnestre; aussi ce personnage est-il bien autrement caractérisé chez Racine que chez Euripide. (L. B.)

Achille... Vous brûlez que je ne sois partie.

Moi! vous me soupçonnez de cette perfidie! Moi! j'aimerais, Madame, un vainqueur furieux, Qui toujours tout sanglant se présente à mes yeux; Qui, la flamme à la main, et de meurtres avide, Mit en cendres Lesbos...

IPHIGÉNIE.

Oui, vous l'aimez, perfide 1!

Et ces mêmes fureurs que vous me dépeignez, Ces bras que dans le sang vous avez vus baignés, Ces murs, cette Lesbos, ces cendres, cette flamme, Sont les traits dont l'amour l'a gravé dans votre àme 2; Et, loin d'en détester le cruel souvenir, Vous vous plaisez encore à m'en entretenir. Déjà plus d'une fois dans vos plaintes forcées J'ai dû voir et j'ai vu le fond de vos pensées : Mais toujours sur mes yeux ma facile bonté A remis le bandeau que j'avais écarté. Vous l'aimez. Que faisais-je? et quelle erreur fatale M'a fait entre mes bras recevoir ma rivale? Crédule, je l'aimais: mon cœur mème aujourd'hui De son parjure amant lui promettait l'appui. Voilà donc le triomphe où j'étais amenée! Moi-même à votre char je me suis enchaînée. Je vous pardonne, hélas! des vœux intéressés, Et la perte d'un cœur que vous me ravissez : Mais que, sans m'avertir du piége qu'on me dresse, Vous me laissiez chercher jusqu'au fond de la Grèce L'ingrat qui ne m'attend que pour m'abandonner, Perfide, cet affront se peut-il pardonner?

<sup>1</sup> C'est le seul emportement que le poëte ait donne à la douce et timide lphigénie. (G.)

<sup>2</sup> Quelle profondeur de vérite dans ces vers, sans parler de tous les autres mérites! Quelle connaissance du cœur humain' (L.)

#### ÉRIPHILE.

Vous me donnez des noms qui doivent me surprendre, Madame : on ne m'a pas instruite à les entendre ; Et les dieux, contre moi dès longtemps indignés, A mon oreille encor les avaient épargnés.

Mais il faut des amants excuser l'injustice.

Et de quoi vouliez-vous que je vous avertisse?

Avez-vous pu penser qu'au sang d'Agamemnon

Achille préférât une fille sans nom,

Qui de tout son destin ce qu'elle a pu comprendre,

C'est qu'elle sort d'un sang qu'il brûle de répandre?

Vous triomphez, cruelle, et bravez ma douleur.

Je n'avais pas encor senti tout mon malheur:
Et vous ne comparez votre exil et ma gloire,
Que pour mieux relever votre injuste victoire.
Toutefois vos transports sont trop précipités:
Ce même Agamemnon à qui vous insultez,
Il commande à la Grèce, il est mon père, il m'aime.
Il ressent mes douleurs beaucoup mieux que moi-même.
Mes larmes par avance avaient su le toucher;
J'ai surpris ses soupirs qu'il me voulait cacher.
Hélas! de son accueil condamnant la tristesse,
J'osais me plaindre à lui de son peu de tendresse?

### SCÈNE VI

### ACHILLE, IPHIGÉNIE, ÉRIPHILE, DORIS.

#### ACHILLE.

Il est donc vrai, Madame, et c'est vous que je vois! Je soupçonnais d'erreur tout le camp à la fois. Vous en Aulide! Vous! Hé! qu'y venez-vous faire? D'où vient qu'Agamemnon m'assurait le contraire?

#### IPHIGÉNIE.

Seigneur, rassurez-vous: vos vœux seront contents; Iphigénie encor n'y sera pas longtemps.

# SCÈNE VII ACHILLE, ÉRIPHILE, DORIS.

#### ACHILLE.

Elle me fuit! Veillé-je? ou n'est-ce point un songe?

Dans quel trouble nouveau cette fuite me plouge!

Madame, je ne sais si sans vous irriter

Achille devant vous pourra se présenter:

Mais, si d'un ennemi vous souffrez la prière,

Si lui-même souvent a plaint sa prisonnière,

Vous savez quel sujet conduit ici leurs pas;

Vous savez...

#### ÉRIPHILE.

Quoi! seigneur, ne le savez-vous pas, Vous qui depuis un mois, brûlant sur ce rivage, Avez conclu vous-même et hâté leur voyage?

#### ACHILLE.

De ce même rivage absent depuis un mois , Je le revis hier pour la première fois.

#### ÉRIPHILE.

Quoi! lorsque Agamemnon écrivait à Mycène, Votre amour, votre main n'a pas conduit la sienne? Quoi! vous, qui de sa fille adoriez les attraits...

#### ACHILLE.

Vous m'en voyez encor épris plus que jamais, Madame: et, si l'effet eût suivi ma pensée, Moi-même dans Argos je l'aurais devancée. Cependant on me fuit. Quel crime ai-je commis? Mais je ne vois partout que des yeux ennemis · Que dis-je? en ce moment Calchas, Nestor, Ulysse, De leur vaine éloquence employant l'artifice, Combattaient mon amour, et semblaient m'annoncer Que, si j'en crois ma gloire, il y faut renoncer. Quelle entreprise ici pourrait être formée? Suis-je sans le savoir la fable de l'armée!? Entrons: c'est un secret qu'il leur faut arracher.

# SCÈNE VIII ÉRIPHILE, DORIS.

#### ÉRIPHILE.

Dieux, qui voyez ma honte, où dois-je me cacher? Orgueilleuse rivale, on t'aime, et tu murmures! Souffrirai-je à la fois ta gloire et tes injures? Ah! plutôt... Mais, Doris, ou j'aime à me flatter, Ou sur eux quelque orage est tout prêt d'éclater. J'ai des yeux. Leur bonheur n'est pas encor tranquille. On trompe Iphigénie; on se cache d'Achille: Agamemnon gémit. Ne désespérons point; Et, si le sort contre elle à ma haine se joint, Je saurai profiter de cette intelligence Pour ne pas pleurer seule et mourir sans vengeance.

1 Ce vers a quelque chose de familier; cependant il fait trembler dans la bouche d'Achille, et l'annonce tel qu'il va se montrer bientôt, c'est-à-dire celui de tous les hommes le moins fait pour supporter une injure. (L.)

<sup>2</sup> Racine a trouvé moyen d'employer tres-heureusement le mot injures dans le sens d'invectives, quoique dans cette acception injure en poésie ne soit pas noble. Cette expression, qui s'emploie très-bien lorsqu'elle signifie injure faite ou reque, devient basse et triviale lorsqu'elle signifie paroles injurieuses. Il faut beaucoup d'art pour l'employer en ce sens. On en trouve encore un autre exemple dans la tragédie d'Andromaque. (L. B.)

3 Le sens et la construction exigeraient en prose que l'on répétat la négation. On ne peut pardonner cette licence à la poésie que parce que le sens est si clair qu'il n'y a pas lieu à se méprendre. Mais la licence est forte, et il ne faudrait pas

l'imiter. (L.)

FIN DU DEUXIÈME ACTE.

# ACTE TROISIÈME

# SCÈNE I AGAMEMNON, CLYTEMNESTRE.

#### CLYTEMNESTRE.

Oui, seigneur, nous partions; et mon juste courroux Laissait bientôt Achille et le camp loin de nous : Ma fille dans Argos courait pleurer sa honte. Mais lui-mème, étonné d'une fuite si prompte, Par combien de serments, dont je n'ai pu douter, Vient-il de nous convaincre et de nous arrêter! Il presse cet hymen qu'on prétend qu'il diffère, Et vous cherche, brûlant d'amour et de colère: Prêt d'imposer silence à ce bruit imposteur, Achille en veut connaître et confondre l'auteur. Bannissez ces soupçons qui troublent notre joie.

#### AGAMEMNON.

Madame, c'est assez : je consens qu'on le croie.
Je reconnais l'erreur qui nous avait séduits,
Et ressens votre joie autant que je le puis.
Vous voulez que Calchas l'unisse à ma famille:
Vous pouvez à l'autel envoyer votre fille:
Je l'attends 1. Mais, avant que de passer plus loin,
J'ai voulu vous parler un moment sans témoin.

Il l'attend à l'autel, pour la sacrifier.

<sup>1</sup> Je l'attends a quelque chose de cruel dans la bouche d'Agamemnon. On l'attend serait plus générique et formerait un sens moins dur et moins révoltant. (L. B.) — Je l'attends n'est pas, de la part d'Agamemnon, de la cruauté, mais l'expression d'une douleur profonde qu'il cherche à cacher. On l'attend est vague et ne dit rien : je l'attends deviendra un coup de foudre quand il sera rappelé dans ce vers :

Vous voyez en quels lieux vous l'avez amenée: Tout y ressent la guerre, et non point l'hyménée. Le tumulte d'un camp, soldats et matelots, Un autel hérissé de dards, de javelots, Tout ce spectacle enfin, pompe digne d'Achille, Pour attirer vos yeux n'est point assez tranquille; Et les Grecs y verraient l'épouse de leur roi Dans un état indigne et de vous et de moi. M'en croirez-vous, laissez, de vos femmes suivie, A cet hymen, sans vous, marcher Iphigénie 1.

#### CLYTEMNESTRE.

Qui? moi! que, remettant ma fille en d'autres bras, Ce que j'ai commencé je ne l'achève pas! Qu'après l'avoir d'Argos amenée en Aulide, Je refuse à l'autel de lui servir de guide! Dois-je donc de Calchas être moins près que vous? Et qui présentera ma fille à son époux? Quelle autre ordonnera cette pompe sacrée?

Vous n'êtes point ici dans le palais d'Atrée :

Vous êtes dans un camp...

#### CLYTEMNESTRE.

Où tout vous est soumis, Où le sort de l'Asie en vos mains est remis, Où je vois sous vos lois marcher la Grèce entière, Où le fils de Thétis va m'appeler sa mère?

1 Le fond de cette scène est emprunté d'Euripide, c'est-à-dire seulement l'idée d'écarter Clytemnestre; Racine s'est bien gardé d'emprunter les moyens employés par le poète grec. Il en a trouvé un qui est excellent, et qui est pris dans les mœurs antiques, très-sévères, comme on sait, sur tout ce qui concernait la décence et la dignité du sexe : et quels détails ce moyen lui a fournis! quels vers! quelle sublime poésie!

Un antel hérissé de dards, de javelots, Tout ce spectacle enfin, pompe digne d'Achille, etc.

Pompe digne d'Achille est admirable, et ici Racine est au-dessus d'Euripide par le génie autant que par l'art. (L.)

<sup>2</sup> Clytemnestre, qui parle ainsi, est la même femme qui dit au second acte qu'i.

Dans quel palais superbe et plein de ma grandeur Puis-je jamais paraître avec plus de splendeur?

AGAMEMNON.

Madame, au nom des dieux auteurs de notre race, Daignez à mon amour accorder cette grâce. J'ai mes raisons.

#### CLYTEMNESTRE.

Seigneur, au nom des mêmes dieux, D'un spectacle si doux ne privez point mes yeux. Daignez ne point ici rougir de ma présence.

AGAMEMNON.

J'avais plus espéré de votre complaisance. Mais puisque la raison ne vous peut émouvoir, Puisque enfin ma prière a si peu de pouvoir, Vous avez entendu ce que je vous demande, Madame, je le veux, et je vous le commande. Obéissez.

# SCÈNE II

### CLYTEMNESTRE.

D'où vient que d'un soin si cruel <sup>1</sup>
L'injuste Agamemnon m'écarte de l'autel ?
Fier de son nouveau rang, m'ose-t-il méconnaître?
Me croit-il à sa suite indigne de paraître?
Ou, de l'empire encor timide possesseur,
N'oserait-il d'Hélène ici montrer la sœur;
Et pourquoi me cacher, et par quelle injustice
Faut-il que sur mon front sa honte rejaillisse?
Mais n'importe; il le veut, et mon cœur s'y résout.
Ma fille, ton bonheur me console de tout <sup>2</sup>:

ne faut voir dans Achille que le dernier des hommes. C'est là connaître le cœur humain et peindre les passions avec vérité. (G.)

<sup>1</sup> D'un soin au lieu de par un soin, est une licence poétique.

<sup>2</sup> Il y a de l'adresse à couvrir cette petite mortification, qui se perd, pour

Le Ciel te donne Achille; et ma joie est extrême De t'entendre nommer... Mais le voici lui-même.

## SCÈNE III ACHILLE, CLYTEMNESTRE.

#### ACHILLE.

Tout succède, Madame, à mon empressement; Le roi n'a point voulu d'autre éclaircissement : Il en croit mes transports; et, sans presque m'entendre. Il vient en m'embrassant de m'accepter pour gendre 2; Il ne m'a dit qu'un mot. Mais vous a-t-il conté. Quel bonheur dans le camp vous avez apporté? Les dieux vont s'apaiser : du moins Calchas publie Ou'avec eux dans une heure il nous réconcilie; Que Neptune et les vents, prêts à nous exaucer, N'attendent que le sang que sa main va verser; Déjà dans les vaisseaux la voile se déploie; Déjà sur sa parole ils se tournent vers Troie. Pour moi, quoique le Ciel, au gré de mon amour, Dût encore des vents retarder le retour, Que je quitte à regret la rive fortunée Où je vais allumer les flambeaux d'hyménée; Puis-je ne point chérir l'heureuse occasion D'aller du sang troyen sceller notre union, Et de laisser bientôt, sous Troie ensevelie, Le déshonneur d'un nom à qui le mien s'allie?

ainsi dire, dans les jouissances de l'amour maternel. L'observation de toutes ces bienséances est un des avantages du théâtre français sur celui de toutes les autres nations. (L.)

<sup>1</sup> Ces vers sont pleins d'adresse ; ils vont au-devant du reproche qu'on pourrait faire à Racine d'avoir laissé trop peu de temps à l'entrevue d'Agamemnon et d'Achille : Clytemnestre n'a que le temps de dire douze vers, et l'explication est finie, tout est arrangé et conclu; mais on conçoit aisément qu'Agamemnon devait être trop confus et trop embarrassé pour soutenir un long entretien avec Achille. (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette fausseté d'Agamemnon, qui partout ailleurs serait odieuse, n'est ici que la preuve du malheur de sa situation, qui le réduit à cet excès de faiblesse. (G.)

### SCÈNE IV

# ACHILLE, CLYTEMNESTRE, IPHIGÉNIE, ÉRIPHILE, DORIS, ÆGINE.

#### ACHILLE.

Princesse, mon bonheur ne dépend que de vous : Votre père à l'autel vous destine un époux ; Venez y recevoir un cœur qui vous adore.

#### IPHIGÉNIE.

Seigneur, il n'est pas temps que nous partions encore. La reine permettra que j'ose demander Un gage à votre amour, qu'il me doit accorder.

Je viens vous présenter une jeune princesse · Le Ciel a sur son front imprimé sa noblesse. De larmes tous les jours ses yeux sont arrosés; Vouse avez ses malheurs, vous les avez causés. Moi-même (où m'emportait une aveugle colère!) J'ai tantôt, sans respect, affligé sa misère. Que ne puis-je aussi bien, par d'utiles secours 1, Réparer promptement mes injustes discours? Je lui prête ma voix, je ne puis davantage. Vous seul pouvez, seigneur, détruire votre ouvrage: Elle est votre captive; et ses fers, que je plains, Quand vous l'ordonnerez, tomberont de ses mains. Commencez donc par là cette heureuse journée. Qu'elle puisse à nous voir n'être plus condamnée. Montrez que je vais suivre au pied de nos autels Un roi qui, non content d'effrayer les mortels, A des embrassements ne borne point sa gloire,

<sup>1</sup> Le poëte n'a pas manqué un seul trait pour rendre Iphigénie intéressante. Lorsqu'on présume qu'Iphigénie n'est occupée que de son bonheur, son premier soin est de réparer l'injure qu'elle croit avoir faite à Ériphile. (L. B.)

Laisse aux pleurs d'une épouse attendrir sa victoire 1, Et, par les malheureux quelquesois désarmé, Sait imiter en tout les dieux qui l'ont formé.

ÉRIPHILE.

Oui, seigneur, des douleurs soulagez la plus vive. La guerre dans Lesbos me fit votre captive : Mais c'est pousser trop loin ses droits injurieux, Qu'y joindre le tourment que je souffre en ces lieux.

ACHILLE.

Vous, Madame?

ÉRIPHILE.

Oui, seigneur; et, sans compter le reste,
Pouvez-vous m'imposer une loi plus funeste
Que de rendre mes yeux les tristes spectateurs
De la félicité de mes persécuteurs?
J'entends de toutes parts menacer ma patrie;
Je vois marcher contre elle une armée en furie;
Je vois déjà l'hymen, pour mieux me déchirer,
Mettre en vos mains le feu qui doit la dévorer.
Souffrez que loin du camp et loin de votre vue,
Toujours infortunée et toujours inconnue,
J'aille cacher un sort si digne de pitié,
Et dont mes pleurs encor vous taisent la moitié 2.

ACHILLE.

C'est trop, belle princesse : il ne faut que nous suivre. Venez; qu'aux yeux des Grecs Achille vous délivre; Et que le doux moment de ma félicité Soit le moment heureux de votre liberté.

<sup>1</sup> Attendrir sa victoire, expression neuve et poétique, pour dire se laisser attendrir dans sa victoire. Tout le monde, dit Laharpe, entend ce que c'est qu'attendrir la victoire, qui est par elle-même, comme dit Cicéron, insolente et cruelle. (A. MARTIN.)

<sup>2 «</sup> Je vous tais la moitié de mes malheurs » serait de la prose. Mes pleurs vous en taisent la moitié; voilà de la poésie. Ce ne sont pas les figures qui font le sublime, ce sont celles qui font l'élégance continue du style, et l'élèvent au-dessus de la simple pureté; personne n'en a un aussi grand nombre que Racine. (L.)

### SCĖNE V

# CLYTEMNESTRE, ACHILLE, IPHIGÉNIE, ÉRIPHILE, ARCAS, ÆGINE, DORIS.

ARCAS.

Madame, tout est prêt pour la cérémonie. Le roi près de l'autel attend Iphigénie; Je viens la demander : ou plutôt contre lui, Seigneur, je viens pour elle implorer votre appui!

ACHILLE.

Arcas, que dites-vous?

CLYTEMNESTRE.

Dieu! que vient-il m'apprendre? ARCAS, à Achille.

Je ne vois plus que vous qui puissiez la défendre.

ACHILLE.

Contre qui?

ARCAS.

Je le nomme et l'accuse à regret; Autant que je l'ai pu j'ai gardé son secret : Mais le fer, le bandeau, la flamme est toute prête. Dût tout cet appareil retomber sur ma tête, Il faut parler.

CLYTEMNESTRE.

Je tremble. Expliquez-vous, Arcas.

Qui que ce soit, parlez; et ne le craignez pas.

l' Quelle scène! quel coup de théâtre! La fille et la mère sont au comble de leurs vœux, Achille se félicite avec elles de son bonheur; et d'un seul mot Arcas détruit leur illusion. Observez que la révélation du secret d'Agamemon fait bien plus d'effet dans Racine que chez le poète grec. En effet, chez le dernier, l'esclave ne le révèle que devant Achille et la reine; ici c'est devant Achille, devant Clytemestre, devant Iphigénie et devant Ériphile; d'un seul mot, Racine a mis en mouvement la tendresse de la mère, l'amour de la fille, le caractère bouillant de l'amant et la jalousie de la rivale. (L. B.)

ABCAS.

Vous êtes son amant; et vous êtes sa mère : Gardez-vous d'envoyer la princesse à son père.

CLYTEMNESTRE.

Pourquoi le craindrons-nous?

ACHILLE

Pourquoi m'en défier?

ARCAS.

Il l'attend à l'autel pour la sacrifier 1.

ACHILLE.

Lui!

CLYTEMNESTRE.

Sa fille!

IPHIGĖNIE.

Mon père?

ÉRIPHILE.

O Ciel! quelle nouvelle!

ACHILLE.

Quelle aveugle fureur pourrait l'armer contre elle? Ce discours, sans horreur se peut-il écouter?

ARCAS.

Ah! Seigneur, plût au Ciel que je pusse douter?
Par la voix de Calchas l'oracle la demande;
De toute autre victime il refuse l'offrande;
Et les dieux, jusque-là protecteurs de Pâris,
Ne nous promettent Troie et les vents qu'à ce prix.

CLYTEMNESTRE.

Les dieux ordonneraient un meurtre abominable!

<sup>1</sup> Quel changement dans la situation des personnages! quel tableau présentent au spectateur la douleur et l'indignation de Clytemnestre, la douleur et la consternation d'Iphigénie, la surprise et la fureur d'Achille, la joie cruelle et les espérances d'Ériphile! et c'est un vers très-ordinaire qui produit toutes ces beautés! Voila le grand art de la tragédie, le grand secret de plaire et de toucher. Le mouvement n'est pas, à beaucoup près, si vif et si théâtral dans Euripide. (G.) On peut comparer ce coup de théâtre à celui que produit dans Corneille l'arrivée du messager d'Albe venant annoncer à Curiace qu'il doit combattre avec ses deux frères contre les trois Horaces. C'est la même simplicité de moyens pour produire un grand effet.

#### IPHIGÉNIE.

Ciel! pour tant de rigueur, de quoi suis-je coupable?

Je ne m'étonne plus de cet ordre cruel Qui m'avait interdit l'approche de l'autel.

IPHIGÉNÍE, à Achille.

Et voilà donc l'hymen où j'étais destinée!

ARCAS.

Le roi, pour vous tromper, feignait cette hyménée : Tout le camp même encore est trompé comme vous.

CLYTEMNESTRE.

Seigneur, c'est donc à moi d'embrasser vos genoux.

ACHILLE, la relevant.

Ah! Madame.

#### CLYTEMNESTRE.

Oubliez une gloire importune 1; Ce triste abaissement convient à ma fortune : Heureuse si mes pleurs vous peuvent attendrir! Une mère à vos pieds peut tomber sans rougir. C'est votre épouse, hélas! qui vous est enlevée; Dans cet heureux espoir je l'avais élevée. C'est vous que nous cherchions sur ce funeste bord; Et votre nom, seigneur, la conduit à la mort. Ira-t-elle, des dieux implorant la justice, Embrasser leurs autels parés pour son supplice? Elle n'a que vous seul : vous êtes en ces lieux Son père, son époux, son asile, ses dieux. Je lis dans vos regards la douleur qui vous presse. Auprès de votre époux, ma fille, je vous laisse. Seigneur, daignez m'attendre, et ne la point quitter: A mon perfide époux je cours me présenter;

<sup>1</sup> La fière Clytemnestre tombant aux genoux d'Achille pour lui demander la vie de sa fille, offre une situation bien touchante, que Racine doit à Euripide. Dans l'un et dans l'autre poëte, le discours est digne de la situation; mais le poëte grec n'a rien qui approche de cette élégance, de cette énergique précision. (G.)

Il ne soutiendra point la fureur qui m'anime. Il faudra que Calchas cherche une autre victime : Ou, si je ne vous puis dérober à leurs coups, Ma fille, il pourront bien m'immoler avant vous.

## SCÈNE VI ACHILLE, IPHIGÉNIE!.

#### ACHILLE.

Madame, je me tais et demeure immobile.

Est-ce à moi que l'on parle? et connaît-on Achille?
Une mère pour vous croit devoir me prier!
Une reine à mes pieds se vient humilier!
Et, me déshonorant par d'injustes alarmes,
Pour attendrir mon cœur on a recours aux larmes!
Qui doit prendre à vos jours plus d'intérêt que moi?
Ah! sans doute, on s'en peut reposer sur ma foi.
L'outrage me regarde; et, quoi qu'on entrepreune,
Je réponds d'une vie où j'attache la mienne.
Mais ma juste douleur va plus loin m'engager:
C'est peu de vous défendre, et je cours vous venger,
Et punir à la fois le cruel stratagème
Qui n'ose de mon nom s'armer contre vous-même.

IPHIGÉNIE.

Ah! demeurez, seigneur, et daignez m'écouter.

Quoi! Madame, un barbare osera m'insulter! Il voit que de sa sœur je cours venger l'outrage; Il sait que, le premier lui donnant mon suffrage, Je le fis nommer chef de vingt rois ses rivaux,

<sup>1</sup> Suivant nos mœurs, la bienséance ne défend pas à une princesse de s'entretenir seule avec un homme : mais il n'en était pas ainsi chez les anciens, et c'est par l'ignorance de leurs usages que nous ne sommes point choqués de voir Achille seule avec Iphigénie. Dans Euripide, sitôt qu'il voit Clytemnestre s'éloigner, il s'ècrie : « O lois de la pudeur! » et veut se retirer. (L. RACINE.)

Et, pour fruit de mes soins, pour fruit de mes travaux, Pour tout le prix enfin d'une illustre victoire Qui le doit enrichir, venger, combler de gloire, Content et glorieux du nom de votre époux, Je ne lui demandais que l'honneur d'être à vous 1: Cependant anjourd'hui, sanguinaire parjure, C'est peu de violer l'amitié, la nature, C'est peu que de vouloir, sous un couteau mortel, Me montrer votre cœur fumant sur un autel; D'un appareil d'hymen couvrant ce sacrifice, Il veut que ce soit moi qui vous mène au supplice, Oue ma crédule main conduise le couteau. Ou'au lieu de votre époux je sois votre bourreau! Et quel était pour vous ce sanglant hyménée, Si je fusse arrivé plus tard d'une journée? Ouoi donc! à leur fureur livrée en ce moment, Vous iriez à l'autel me chercher vainement; Et d'un fer imprévu vous tomberiez frappée, En accusant mon nom qui vous aurait trompée! Il faut de ce péril, de cette trahison, Aux veux de tous les Grecs lui demander raison. A l'honneur d'un époux vous-même intéressée, Madame, vous devez approuver ma pensée. Il faut que le cruel qui m'a pu mépriser Apprenne de quel nom'il osait abuser..

#### IPHIGÉNIE.

Hélas! si vous m'aimez; si, pour grâce dernière, Vous daignez d'une amante écouter la prière, C'est maintenant, seigneur, qu'il faut me le prouver: Car enfin ce cruel que vous allez braver, Cet ennemi barbare, injuste, sanguinaire, Songez, quoi qu'il ait fait, songez qu'il est mon père.

<sup>1</sup> Ce vers est peut-être celui de la pièce où Racine s'est le plus écarté des mœurs antiques. Ce n'est plus ici l'Achille d'Homère, c'est un courtisan de la cour de Louis XIV. (A. MARTIN.)

#### ACHILLE.

Lui, votre père! après cet horrible dessein, Je ne le connais plus que pour votre assassin.

C'est mon père, seigneur, je vous le dis encore, Mais un père que j'aime, un père que j'adore, Qui me chérit lui - même, et dont jusqu'à ce jour Je n'ai jamais reçu que des marques d'amour. Mon cœur, dans ce respect élevé dès l'enfance, Ne peut que s'affliger de tout ce qui l'offense; Et loin d'oser ici, par un prompt changement, Approuver la fureur de votre emportement, Loin que par mes discours je l'attise moi-même, Croyez qu'il faut aimer autant que je vous aime Pour avoir pu souffrir tous les noms odieux Dont votre amour le vient outrager à mes yeux. Et pourquoi voulez-vous qu'inhumain et barbare Il ne gémisse pas du coup qu'on me prépare? Quel père de son sang se plaît à se priver? Pourquoi me perdrait-il, s'il pouvait me sauver? J'ai vu, n'en doutez point, ses larmes se répandre. Faut-il le condamner avant que de l'entendre? Hélas! de tant d'horreurs son cœur déjà troublé Doit-il de votre haine être encore accablé?

Quoi, Madame! parmi tant de sujets de crainte, Ce sont là les frayeurs dont vous êtes atteinte! Un cruel (comment puis-je autrement l'appeler?) Par les mains de Calchas s'en va vous immoler; Et lorsqu'à sa fureur j'oppose ma tendresse, Le soin de son repos est le seul qui vous presse! On me ferme la bouche! on l'excuse! on le plaint! C'est pour lui que l'on tremble; et c'est moi que l'on craint! Triste effet de mes soins! est-ce donc là, Madame, Tout le progrès qu'Achille avait fait dans votre àme?

#### IPHIGÉNIE.

Ah! cruel, cet amour, dont vous voulez douter, Ai-je attendu si tard pour le faire éclater? Vous voyez de quel œil et comme indifférente J'ai recu de ma mort la nouvelle sanglante : Je n'en ai point pâli. Que n'avez - vous pu voir A quel excès tantôt allait mon désespoir, Quand, presque en arrivant, un récit peu fidèle M'a de votre inconstance annoncé la nouvelle! Quel trouble, quel torrent de mots injurieux Accusait à la fois les hommes et les dieux ! Ah! que vous auriez vu, sans que je vous le die, De combien votre amour m'est plus cher que ma vie! Qui sait même, qui sait si le Ciel irrité A pu souffrir l'excès de ma félicité? Hélas! il me semblait qu'une flamme si belle M'élevait au-dessus du sort d'une mortelle!

ACHILLE.

Ah! si je vous suis cher, ma princesse, vivez.

## SCÈNE VII

## CLYTEMNESTRE, IPHIGÉNIE, ACHILLE, ÆGINE.

#### CLYTEMNESTRE.

Tout est perdu, seigneur, si vous ne nous sauvez ¹. Agamemnon m'évite, et, craignant mon visage, Il me fait de l'autel refuser le passage:

Des gardes, que lui-même a pris soin de placer, Nous ont de toutes parts défendu de passer.

Il me fuit. Ma douleur étonne son audace.

<sup>1</sup> Voyez comme le poëte fait avancer le péril à chaque scène. Clytemnestre espérait fléchir ou intimider Agamemnon, il a refusé de la voir : des gardes l'ont repoussée. Comme toute cette scène qui termine l'acte est animée et menaçante! Ni cette marche, ni cette scène ne sont d'Euripide. (L)

#### ACHILLE.

Eh bien! c'est donc à moi de prendre votre place. Il me verra, Madame; et je vais lui parler<sup>1</sup>.

IPHIGÉNIE.

Ah! Madame!... ah! seigneur, où voulez-vous aller?

Et que prétend de moi votre injuste prière?

Vous faudra - t - il toujours combattre la première?

CLYTEMNESTRE.

Quel est votre dessein, ma fille?

Au nom des dieux,

Madame, retenez un amant furieux:

De ce triste entretien détournons les approches.

Seigneur, trop d'amertume aigrirait vos reproches.

Je sais jusqu'où s'emporte un amant irrité;

Et mon père est jaloux de son autorité:

On ne connaît que trop la fierté des Atrides.

Laissez parler, seigneur, des bouches plus timides.

Surpris, n'en doutez point, de mon retardement,

Lui-même il me viendra chercher dans un moment:

Il entendra gémir une mère oppressée:

Et que ne pourra point m'inspirer la pensée

De prévenir les pleurs que vous verseriez tous,

D'arrèter vos transports, et de vivre pour vous!

ACHILLE.

Enfin, vous le voulez : il faut donc vous complaire. Donnez-lui l'une et l'autre un conseil salutaire <sup>2</sup>; Rappelez sa raison, persuadez-le bien.

i Dans la situation où l'on est, c'est Achille qui dit d'Agamemnon : Il me verra! c'est là de la terreur; et combien celle que va témoigner Iphigènie ajoute à celle du spectateur! (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce vers condamne l'Achille d'Euripide, qui perd un temps très-long à assurer Clytemnestre qu'il sera son dieu tutélaire, que sa fille ne mourra point, et que son honneur l'oblige à la défendre. (L. RACINE.)

Pour vous, pour mon repos, et surtout pour le sien, Je perds trop de moments en des discours frivoles : Il faut des actions, et non pas des paroles.

(A Clytemnestre.)

Madame, à vous servir je vais tout disposer :
Dans votre appartement allez vous reposer.
Votre fille vivra, je puis vous le prédire.
Croyez du moins, croyez que, tant que je respire,
Les dieux auront en vain ordonné son trépas :
Cet oracle est plus sûr que celui de Calchas 1.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

<sup>1</sup> Voila l'Achille de la tragédie et de l'épopée. (L.)

## ACTE QUATRIÈME

## SCÈNE I ÉRIPHILE, DORIS.

DORIS.

Ah! que me dites-vous! Quelle étrange manie Vous peut faire envier le sort d'Iphigénie? Dans une heure elle expire. Et jamais, dites-vous, Vos yeux de son bonheur ne furent plus jaloux. Qui le croira, Madame? Et quel cœur si farouche... ÉRIPHILE.

Jamais rien de plus vrai n'est sorti de ma bouche; Jamais de tant de soins mon esprit agité Ne porta plus d'envie à sa félicité. Favorables périls! espérance inutile! N'as-tu pas vu sa gloire et le trouble d'Achille? J'en ai vu, j'en ai fui les signes trop certains. Ce héros, si terrible au reste des humains, Qui ne connaît de pleurs que ceux qu'il fait répandre, Qui s'endurcit contre eux dès l'âge le plus tendre 1, Et qui, si l'on nous fait un fidèle discours, Suça même le sang des lions et des ours 2,

Non ullas ex more dapes habuisse, nec ullis Uberibus satiasse famem, sed scissa leonum Viscera, semianimesque libens traxisse medullas. Achill., lib. II.

<sup>1</sup> Ce pronom eux, qui se rapporte à pleurs, ne produit pas ici un bon effet. On lit dans le vers suivant, faire un discours, pour faire un récit, un rapport; il faut laisser cette liberté aux poètes. (G.)

<sup>2</sup> Le poëte, selon la remarque de L. Racine, a su embellir les détails qu'il a empruntés à Stace :

Pour elle de la crainte a fait l'apprentissage : Elle l'a vu pleurer et changer de visage. Et tu la plains, Doris! Par combien de malheurs Ne lui voudrais -je point disputer de tels pleurs? Quand je devrais comme elle expirer dans une heure... Mais que dis-je? expirer! ne crois pas qu'elle meure. Dans un lâche sommeil crois - tu qu'enseveli Achille aura pour elle impunément pâli 1? Achille à son malheur saura bien mettre obstacle. Tu verras que les dieux n'ont dicté cet oracle Oue pour croître à la fois sa gloire et mon tourment 2, Et la rendre plus belle aux yeux de son amant. Hé quoi! ne vois-tu pas tout ce qu'on fait pour elle? On supprime des dieux la sentence mortelle; Et, quoique le bûcher soit déjà préparé, Le nom de la victime est encor ignoré, Tout le camp n'en sait rien. Doris, à ce silence. Ne reconnais-tu pas un père qui balance? Et que fera-t-il donc? Quel courage endurci Soutiendrait les assauts qu'on lui prépare ici : Une mère en fureur, les larmes d'une fille, Les cris, le désespoir de toute une famille, Le sang à ces objets facile à s'ébranler,

Je ne prends point plaisir à croitre ma misère, Et nous verrons dans Esther:

Que ce nouvel honneur va croitre son audace!

Voltaire, dans ses remarques sur Corneille, s'exprime ainsi : « Croître, aujourd'hui n'est plus actif : on dit accroître; mais il me semble qu'il est permis de dire croître mes tourments, mes ennuis, mes douleurs, mes peines. » On peut ajouter à cette observation que croître, selon l'Académie, peut s'employer dans le sens actif en poésie: alors il signifie, comme ici, augmenter. Nous pensons que l'exemple de Racine et l'autorité de l'Académie doivent faire loi. (A. MARTIN.)

<sup>1</sup> Impunément pâli! quelle énergie et quelle originalité d'expression! et tout ce rôle d'Ériphile est écrit avec la même force, et rempli de traits semblables. Racine n'a rien écrit de plus parfait dans l'expression des sentiments amers et violents. (L.)

<sup>2</sup> Racine a déjà dit dans Bajazet :

Achille menaçant, tout prêt à l'accabler!? Non, te dis-je, les dieux l'ont en vain condamnée: Je suis et je serai la seule infortunée. Ah! si je m'en croyais!...

DORIS.

Quoi ? que méditez-vous ? ÉBIPULE.

Je ne sais qui m'arrête et retient mon courroux, Que, par un prompt avis de tout ce qui se passe <sup>2</sup>, Je ne coure des dieux divulguer la menace, Et publier partout les complots criminels Qu'on fait ici contre eux et contre leurs autels.

DORIS.

Ah! quel dessein, Madame!

ÉRIPHILE.

Ah! Doris, quelle joie <sup>3</sup>! Que d'encens brûlerait dans les temples de Troie,

Si, troublant tous les Grecs, et vengeant ma prison, Je pouvais contre Achille armer Agamemnon; Si leur haine, de Troie oubliant la querelle, Tournait contre eux le fer qu'ils aiguisent contre elle, Et si de tout le camp mes avis dangereux Faisaient à ma patrie un sacrifice heureux!

DORIS.

J'entends du bruit. On vient : Clytemnestre s'avance. Remettez-vous, Madame, ou fuyez sa présence.

<sup>1</sup> L'accabler se rapporte à Agameninon: la grammaire veut qu'il se rapporte au sang. Le pronom est trop éloigné du nom. (G.)

<sup>2</sup> C'est la phrase si commune, je ne sais ce qui me tient que je fasse telle chose, phrase elliptique, où l'on sous-entend et empéche que, etc. C'est un gallicisme trèsfavorable à la rapidité du style. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans cette scène entre Ériphile et sa confidente, ce qui lie au sujet le personnage épisodique, c'est la crainte que cette rivale jalouse ne révêle à l'armée l'oracle de Calchas: elle devient utile à l'action, en augmentant le danger d'Iphigénie. Tout le rôle d'Ériphile est en général véhément, passionné, théâtral; il fait mieux ressortir la douceur, la tendresse délicate d'Iphigénie. (G.)

#### ÉRIPHILE.

Rentrons, et, pour troubler un hymen odieux, Consultons des fureurs qu'autorisent les dieux.

## SCÈNE II CLYTEMNESTRE, ÆGINE.

#### CLYTEMNESTRE.

Ægine, tu le vois, il faut que je la fuie.

Loin que ma fille pleure et tremble pour sa vie,
Elle excuse son père, et veut que ma douleur
Respecte encor la main qui lui perce le cœur.
O constance! ô respect! Pour prix de sa tendresse,
Le barbare à l'autel se plaint de sa paresse<sup>2</sup>.

Je l'attends: il viendra m'en demander raison,
Et croit pouvoir encor cacher sa trahison.
Il vient. Sans éclater contre son injustice,
Voyons s'il soutiendra son indigne artifice.

## SCÈNE III AGAMEMNON, CLYTEMNESTRE, ÆGINE.

AGAMEMNON.

Que faites-vous, Madame? et d'où vient que ces lieux N'offrent point avec vous votre fille à mes yeux 3?

1 Ici la scène reste vide : Ériphile et sa confidente s'en vont d'un côté, Clytemnestre avec la sienne entre de l'autre, défaut bien remarquable dans une tragédie dont la conduite est si justement admirée; mais Racine a mieux aimé laisser la scène vide que de ne pas préparer l'atroce perfidie d'Eriphile. (G.)

2 Observez ce que c'est que d'adapter l'expression à la situation et aux personnages: si ce mot paresse n'était pas ici en dénigrement, ou si c'était Agamemnon qui s'en servit, il ne serait pas supportable. Il est ici pour lenteur, et vaut beaucoup mieux. (L.)

3 C'est une idée très-heureuse dans le plan de Racine, et une idée qui lui appartient, d'avoir arrangé tout de manière qu'Agamemnon soit obligé de venir chercher Iphigénie. C'est ainsi qu'on produit cette suspension qui tient le spectateur en transe. Le spectateur dit comme Clytemnestre:

Vovons s'il soutiendra son indigue artifice!

Mes ordres par Arcas vous l'avaient demandée · Qu'attend-elle? Est-ce vous qui l'avez retardée? A mes justes désirs ne vous rendez-vous pas? Ne peut-elle à l'autel marcher que sur vos pas? Parlez.

#### CLYTEMNESTRE.

S'il faut partir, ma fille est toute prête.

Mais vous, n'avez-vous rien, seigneur, qui vous arrête?

AGAMEMNON.

Moi, Madame?

#### CLYTEMNESTRE.

Vos soins ont-ils tout préparé?

AGAMEMNON.

Calchas est prêt, Madame, et l'autel est paré. J'ai fait ce que m'ordonne un devoir légitime.

CLYTEMNESTRE.

Vous ne me parlez point, seigneur, de la victime 1.

AGAMEMNON.

Que me voulez-vous dire? et de quel soin jaloux...

#### SCÈNE IV

# AGAMEMNON, CLYTEMNESTRE, IPHIGÉNIE, ÆGINE.

#### CLYTEMNESTRE.

Venez, venez, ma fille, ou u'attend plus que vous; Venez remercier un père qui vous aime, Et qui veut à l'autel vous conduire lui-même <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comme dans cette tragédie l'intérêt s'échauffe toujours de scène en scène, que tout marche de perfections en perfections, la grande scène entre Agamemnon, Clytemnestre et Iphigénie, est encore supérieure à tout ce que nous avons vu. Rien ne fait jamais au théâtre un plus grand effet que des personnages qui renferment d'abord leur douleur dans le fond de leur âme, et qui laissent ensuite éclater tous les sentiments qui les déchirent. (Volt.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ironie amère extrémement théâtrale, parce qu'elle porte le trouble dans le cœur d'Agamemnon et lui apprend que ses desseins sont découverts. Ce malheu-

#### AGAMEMNON.

Que vois-je! quel discours! Ma fille, vous pleurez, Et baissez devant moi vos yeux mal assurés: Quel trouble! Mais tout pleure, et la fille, et la mère. Ah! malheureux Arcas, tu m'as trahi!

Mon père,

Cessez de vous troubler, vous n'êtes point trahi: Quand vous commanderez, vous serez obéi. Ma vie est votre bien; vous voulez le reprendre: Vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre. D'un œil aussi content, d'un cœur aussi soumis Que j'acceptais l'époux que vous m'aviez promis, Je saurai, s'il le faut, victime obéissante, Tendre au fer de Calchas une tête innocente; Et, respectant le coup par vous-même ordonné, Vous rendre tout le sang que vous m'avez donné 1. Si pourtant ce respect, si cette obéissance Paraît digne à vos yeux d'une autre récompense; Si d'une mère en pleurs vous plaignez les ennuis, J'ose vous dire ici qu'en l'état où je suis, Peut-être assez d'honneurs environnaient ma vie Pour ne pas souhaiter qu'elle me fût ravie, Ni qu'en me l'arrachant un sévère destin Si près de ma naissance en eût marqué la fin.

reux roi, surpris comme dans un piége entre sa femme et sa fille, se trouve dans la situation la plus tragique. (C)

I Le père Brunoy a remarqué qu'Euripide, en donnant à Iphigénie la frayeur de la mort et le désir de se sauver, a mieux parlé selon la nature que Racine, dont l'Iphigénie semble trop résignée. L'observation est bonne en soi; mais ce que le père Brunoy n'a pas vu, c'est que l'Iphigénie moderne est la fille chrétienne. Son père et le Ciel ont parlé, et il ne reste plus qu'à obéir. Racine n'a donné ce courage à son héroine que par l'impulsion secrète d'une institution religieuse qui a changé le fond des idées et de la morale. Ici le christianisme va plus loin que la nature, et par conséquent est plus d'accord avec la belle poésie, qui agrandit les objets et aime un peu l'exagération. La fille d'Agamemnon, étoufant sa passion et l'amour de la vie, intéresse bien davantage qu'Iphigénie pleurant son trépas. (Chateaubriand).

Fille d'Agamemnon, c'est moi qui la première, Seigneur, vous appelai de ce doux nom de père 1. C'est moi qui, si longtemps le plaisir de vos yeux, Vous ai fait de ce nom remercier les dieux, Et pour qui, tant de fois prodiguant vos caresses, Vous n'avez point du sang dédaigné les faiblesses. Hélas! avec plaisir je me faisais compter Tous les noms des pays que vous allez dompter; Et déjà d'Ilion présageant la conquête, D'un triomphe si beau je préparais la fête. Je ne m'attendais pas que, pour le commencer, Mon sang fût le premier que vous dussiez verser. Non que la peur du coup dont je suis menacée Me fasse rappeler votre bonté passée : Ne craignez rien, mon cœur, de votre honneur jaloux, Ne fera point rougir un père tel que vous; Et, si je n'avais eu que ma vie à défendre, L'aurais su renfermer un souvenir si tendre. Mais à mon triste sort, vous le savez, seigneur, Une mère; un amant, attachaient leur bonheur. Un roi digne de vous a cru voir la journée Qui devait éclairer notre illustre hyménée : Déjà, sûr de mon cœur à sa flamme promis, Il s'estimait heureux : vous me l'aviez permis. Il sait votre dessein; jugez de ses alarmes. Ma mère est devant vous, et vous voyez ses larmes. Pardonnez aux efforts que je viens de tenter Pour prévenir les pleurs que je leur vais coûter2.

Muta metu, terram genibus summissa petebat; Nec miseræ prodesse in tali tempore quibat, Quod patrio princeps donarat nomine regem. (A. Martin.)

<sup>1</sup> Cette idée si touchante a pu être inspirée à Racine par le passage suivant de Lucrèce :

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il y a dans cette scène plusieurs imitations d'Euripide; mais Racine conserve à lphigénie l'espèce de naïveté qui sied à une joune fille, en y joignant toujours la dignité d'une princesse, et tout le sérieux inséparable d'une grande douleur. (L.)

#### AGAMEMNON.

Ma fille, il est trop vrai. J'ignore pour quel crime La colère des dieux demande une victime; Mais ils vous ont nommée : un oracle cruel Veut qu'ici votre sang coule sur un autel. Pour défendre vos jours de leurs lois meurtrières Mon amour n'avait pas attendu vos prières. Je ne vous dirai point combien j'ai résisté: Croyez-en cet amour par vous-même attesté. Cette nuit même encore, on a pu vous le dire, J'avais révoqué l'ordre où l'on me fit souscrire. Sur l'intérêt des Grecs vous l'aviez emporté; Je vous sacrifiais mon rang. ma sûreté. Arcas allait du camp vous défendre l'entrée: Les dieux n'ont pas voulu qu'il vous ait rencontrée; Ils ont trompé les soins d'un père infortuné Qui protégeait en vain ce qu'ils ont condamné. Ne vous assurez point sur ma faible puissance: Quel frein pourrait d'un peuple arrêter la licence, Quand les dieux, nous livrant à son zèle indiscret; L'affranchissent d'un joug qu'il portait à regret? Ma fille, il faut céder : votre heure est arrivée, Songez bien dans quel rang vous êtes élevée : Je vous donne un conseil qu'à peine je recoi; Du coup qui vous attend vous mourrez moins que moi 1: Montrez, en expirant, de qui vous êtes née : Faites rougir ces dieux qui vous ont condamnée. Allez; et que les Grecs, qui vont vous immoler, Reconnaissent mon sang en le voyant couler.

#### CLYTENNESTRE.

Vous ne démentez point votre race funeste;

<sup>1</sup> Voilà parler en père: ce qui n'empêche pas qu'il n'ait parlé aussi en roi. Ce qu'il dit dans le grec est fort bien raisonné, et n'est pas assez senti. Les anciens tragiques ne savent peindre. le plus souvent, qu'un sentiment à la fois; l'art de réunir et de tempérer l'un par l'autre des sentiments opposés est proprement des modernes. (L.)

Oui, vous êtes le sang d'Atrée et de Thyeste : Bourreau de votre fille, il ne vous reste enfin Oue d'en faire à sa mère un horrible festin. Barbare! c'est donc là cet heureux sacrifice Que vos soins préparaient avec tant d'artifice! Quoi! l'horreur de souscrire à cet ordre inhumain N'a pas, en le traçant, arrèté votre main! Pourquoi feindre à nos yeux une fausse tristesse? Pensez - vous par des pleurs prouver votre tendresse? Où sont-ils ces combats que vous avez rendus? Quels flots de sang pour elle avez-vous répandus? Ouel débris parle ici de votre résistance? Ouel champ couvert de morts me condamne au silence? Voilà par quels témoins il fallait me prouver, Cruel, que votre amour a voulu la sauver. Un oracle fatal ordonne qu'elle expire! Un oracle dit-il tout ce qu'il semble dire? Le Ciel, le juste Ciel, par le meurtre honoré, Du sang de l'innocence est - il donc altéré? Si du crime d'Hélène on punit sa famille, Faites chercher à Sparte Hermione sa fille 1: Laissez à Ménélas racheter d'un tel prix Sa coupable moitié, dont il est trop épris. Mais yous, quelles fureurs yous rendent sa victime? Pourquoi vous imposer la peine de son crime? Pourquoi moi - même enfin, me déchirant le flanc, Paver sa folle amour du plus pur de mon sang? Que dis-je? cet objet de tant de jalousie, Cette Hélène, qui trouble et l'Europe et l'Asie, Vous semble-t-elle un prix digne de vos exploits?

<sup>1</sup> Voltaire blâme cette idée de Clytemnestre, quoique ce soit une des plus raisonnables de tout son discours; il blâme la férocité de la reine d'Argos, qui selon lui demande le sang de sa nièce. Clytemnestre ne demande pas la mort d'Hermione : elle dit seulement que, si le crime d'Hélène doit être expié par sa famille, c'est sa fille Hermione qu'il faut prendre pour victime, et non pas sa nièce lphigénie. (G.)

Combien nos fronts pour elle ont-ils rougi de fois! Avant qu'un nœud fatal l'unît à votre frère, Thésée avait osé l'enlever à son père : Vous savez, et Calchas mille fois vous l'a dit 1, Qu'un hymen clandestin mit ce prince en son lit, Et qu'il en eut pour gage une jeune princesse Oue sa mère a cachée au reste de la Grèce. Mais non, l'amour d'un frère en son honneur blessé Sont les moindres des soins dont vous êtes pressé : Cette soif de régner, que rien ne peut éteindre, L'orgueil de voir vingt rois vous servir et vous craindre, Tous les droits de l'empire en vos mains confiés, Cruel! c'est à ces dieux que vous sacrifiez; Et, loin de repousser le coup qu'on vous prépare, Vous voulez vous en faire un mérite barbare : Trop jaloux d'un pouvoir qu'on peut vous envier, De votre propre sang vous courez le payer, Et voulez par ce prix épouvanter l'audace De quiconque vous peut disputer votre place. Est-ce donc être père? Ah! toute ma raison Cède à la cruaute de cette trahison. Un prêtre, environné d'une foule cruelle, Portera sur ma fille une main criminelle. Déchirera son sein, et d'un œil curieux Dans son cœur palpitant consultera les dieux! Et moi, qui l'amenai triomphante, adorée, Je m'en retournerai seule et désespérée! Je verrai les chemins encor tout parfumés Des fleurs dont sous ses pas on les avait semés! Non, je ne l'aurai point amenée au supplice,

<sup>1</sup> L'épisode de l'enlèvement d'Hélene, dit Laharpe, au milieu d'une tirade si véhémente, est la seule imperfection de ce morceau, partout ailleurs si pathétique Malgré l'autorité d'un si grand critique, nous ne pouvons adopter cette opinion. Ce récit, qui n'a que six vers, est bien placé, puisque c'est un moyen de sauver Iphigénie, et que l'amour maternel ne peut en oublier aucun. (A. MARTIX.)

Ou vous ferez aux Grecs un double sacrifice. Ni crainte ni respect ne m'en peut détacher: De mes bras tout sanglants il faudra l'arracher. Aussi barbare époux qu'impitoyable père, Venez, si vous l'osez, la ravir à sa mère. Et vous, rentrez, ma fille; et du moins à mes lois Obéissez encor pour la dernière fois!

## SCÈNE V AGAMEMNON.

A de moindres fureurs je n'ai pas dû m'attendre. Voilà, voilà les cris que je craignais d'entendre. Heureux si, dans le trouble où flottent mes esprits, Je n'avais toutefois à craindre que ces cris! Hélas! en m'imposant une loi si sévère, Grands dieux, me deviez-vous laisser un cœur de père?!

## SCÈNE VI AGAMEMNON, ACHILLE.

#### ACHILLE.

Un bruit assez étrange est venu jusqu'à moi ³, Seigneur; je l'ai jugé trop peu digne de foi.

- 1 Racine le fils a remarqué avec raison que la déclamation de tout ce morceau est l'écueil des plus habiles. (A. M.)
- 2 Vers heureux et touchant, absolument dans la manière et dans le goût particulier à Racine; il justifie Agamemnon et met à la place d'un roi barbare à qui l'ambition fait oublier la nature, un père malheureux et digne de pitié. (G.)
- 3 C'est là une scène immortelle, l'une des plus imposantes et des plus vigoureuses que l'on connaisse sur aucun théâtre, et l'un des chefs-d'œuvre du genre héroique; et cet héroisme est animé de l'esprit de la tragédie, parce que la terreur est ici avec l'admiration; elle y est au point que, sans le nom d'Iphigénie, qui est ici pour Achille ce qu'est pour lui Minerve dans l'Itiade, le glaive d'Achille serait tiré contre le diadème du roi des rois. C'est un coup de génie d'avoir su transporter sur notre théâtre cette grande scène de l'Itiade, et d'avoir su la placer si heureusement. Racine est le seul des modernes qui nous ait rendu le sublime d'Homère dans le dramatique, et nous retrouvons encore le sublime de l'épopée dans les tableaux du cinquième acte. (L.)

On dit, et sans horreur je ne puis le redire, Qu'aujourd'hui par votre ordre Iphigénie expire; Que vous-même, étouffant tout sentiment humain, Vous l'allez à Calchas livrer de votre main: On dit que sous mon nom à l'autel appelée Je ne l'y conduisais que pour être immolée; Et que, d'un faux hymen nous abusant tous deux, Vous vouliez me charger d'un emploi si honteux. Qu'en dites-vous, seigneur? Que faut-il que j'en pense!? Ne ferez-vous point taire un bruit qui vous offense?

Seigneur, je ne rends point compte de mes desseins.

Ma fille ignore encor mes ordres souverains; Et, quand il sera temps qu'elle en soit informée, Vous apprendrez son sort, j'en instruirai l'armée ².

ACHILLE.

Ah! je sais trop le sort que vous lui réservez.

AGAMEMNON.

Pourquoi le demander , puisque vous le savez ?

ACHILLE.

Pourquoi je le demande? ô Ciel! le puis - je croire Qu'on ose des fureurs avouer la plus noire! Vous pensez qu'approuvant vos desseins odieux Je vous laisse immoler votre fille à mes yeux? Que ma foi, mon amour, mon honneur y consente?

AGAMEMNON.

Mais vous, qui me parlez d'une voix menaçante, Oubliez-vous ici qui vous interrogez?

ACHILLE.

Onbliez-vous qui j'aime et qui vous outragez?

1 Ce premier effort que se fait Achille pour ne pas éclater d'abord devant le père d'Iphigénie est supérieurement conçu, et ne fait que rendre la terreur plus grande (L.)

<sup>2</sup> Ce n'était pas une médiocre difficulté de soutenir la dignité d'Agamemnon devant Achille, qui, d'après la Fable et notre imagination, est pour nous d'une

grandeur presque surnaturelle. Racine en est venu à bout. (L.)

#### AGAMEMNON.

Et qui vous a chargé du soin de ma famille? Ne pourrai-je sans vous disposer de ma fille? Ne suis-je plus son père? Étes-vous son époux? Et ne peut-elle...

#### ACHILLE.

Non, elle n'est plus à vous; On ne m'abuse point par des promesses vaines, Tant qu'un reste de sang coulera dans mes veines. Vous deviez à mon sort unir tous ses moments; Je défendrai mes droits fondés sur vos serments. Et n'est-ce pas pour moi que vous l'avez mandée?

#### AGAMEMNON.

Plaignez-vous donc aux dieux, qui me l'ont demandée : Accusez et Calchas et le camp tout entier, Ulysse, Ménélas, et vous tout le premier.

#### ACHILLE.

Moi!

#### AGAMEMNON.

Vous qui, de l'Asie embrassant la conquête, Querellez tous les jours le Ciel qui vous arrête; Vous, qui, vous offensant de mes justes terreurs, Avez dans tout le camp répandu vos fureurs. Mon cœur pour la sauver vous ouvrait une voie; Mais vous ne demandez, vous ne cherchez que Troie. Je vous fermais le champ où vous voulez courir: Vous le voulez; partez, sa mort va vous l'ouvrir.

#### ACHILLE.

Juste Ciel! puis-je entendre et souffrir ce langage? Est-ce ainsi qu'au parjure on ajoute l'outrage? Moi, je voulais partir aux dépens de ses jours? Et que m'a fait à moi cette Troie où je cours!? Au pied de ses remparts quel intérêt m'appelle?

<sup>1</sup> Ce morceau est imité d'Homère au livre let de l'Hiade,

Pour qui, sourd à la voix d'une mère immortelle, Et d'un père éperdu négligeant les avis, Vais-je y chercher la mort tant prédite à leur fils? Jamais vaisseaux partis des rives du Scamandre Aux champs thessaliens osèrent-ils descendre? Et iamais dans Larisse un làche ravisseur Me vint-il enlever ou ma femme ou ma sœur? Qu'ai-je à me plaindre! où sont les pertes que j'ai faites? Je n'y vais que pour vous, barbare que vous êtes; Pour vous, à qui des Grecs moi seul je ne dois rien; Vous, que j'ai fait nommer et leur chef et le mien; Vous, que mon bras vengeait dans Lesbos enflammée, Avant que vous eussiez assemblé votre armée. Et quel fut le dessein qui nous assembla tous? Ne courons - nous pas rendre Hélène à son époux 1? Depuis quand pense-t-on qu'inutile à moi-même Je me laisse ravir une épouse que j'aime? Seul d'un honteux affront votre frère blessé A-t-il droit de venger son amour offensé? Votre fille me plut ; je prétendis lui plaire ; Elle est de mes serments seule dépositaire; Content de son hymen, vaisseaux, armes, soldats, Ma foi lui promit tout, et rien à Ménélas. Qu'il poursuive, s'il veut, son épouse enlevée, Qu'il cherche une victoire à mon sang réservée : Je ne connais Priam, Hélène, ni Pàris; Je voulais votre fille, et ne pars qu'à ce prix.

AGAMEMNON.

Fuyez donc; retournez dans votre Thessalie <sup>2</sup>. Moi-même je vous rends le serment qui vous lie.

Nec solos tangit... Atridas Iste dolor.

<sup>1</sup> Achille parle de même, au neuvième livre de l' $\it{Hiade}$ . Virgile, au neuvième livre de l' $\it{Enéide}$ , fait aussi dire à Turnus, au sujet de Lavinie, qu'Énée lui enlève :

<sup>2</sup> Nouvelle imitation d'Homère.

Assez d'autres viendront, à mes ordres soumis, Se couvrir des lauriers qui vous furent promis; Et, par d'heureux exploits forçant la destinée, Trouveront d'Ilion la fatale journée.
J'entrevois vos mépris, et juge à vos discours Combien j'achèterais vos superbes secours.
De la Grèce déjà vous vous rendez l'arbitre; Ses rois, à vous ouïr, m'ont paré d'un vain titre. Fier de votre valeur, tout, si je vous en crois, Doit marcher, doit fléchir, doit trembler sous vos lois. Un bienfait reproché tient toujours lieu d'offense: Je veux moins de valeur et plus d'obéissance.
Fuyez. Je ne crains point votre impuissant courroux; Et je romps tous les nœuds qui m'attachent à vous.

#### ACHILLE.

Rendez grâce au seul nœud qui retient ma colère :
D'Iphigénie encor je respecte le père.
Peut-être sans ce nom le chef de tant de rois
M'aurait osé braver pour la dernière fois.
Je ne dis plus qu'un mot; c'est à vous de m'entendre.
J'ai votre fille ensemble et ma gloire à défendre :
Pour aller jusqu'au cœur que vous voulez percer,
Voilà par quels chemins vos coups doivent passer.

#### SCÈNE VII

#### AGAMEMNON.

Et voilà ce qui rend ta perte inévitable.
Ma fille toute seule était plus redoutable.
Ton insolent amour, qui croit m'épouvanter,
Vient de hâter le coup que tu veux arrêter.
Ne délibérons plus. Bravons sa violence:
Ma gloire intéressée emporte la balance.

Achille menaçant détermine mon cœur : Ma pitié semblerait un effet de ma peur. Holà! gardes, à moi!

## SCÈNE VIII AGAMEMNON, EURYBATE, GARDES.

EURYBATE. Seigneur <sup>1</sup>. AGAMEMNON.

Que vais-je faire 2?

Puis-je leur prononcer cet ordre sanguinaire? Cruel! à quel combat faut-il te préparer! Quel est cet ennemi que tu leur vas livrer? Une mère m'attend : une mère intrépide, Qui défendra son sang contre un père homicide : Je verrai mes soldats, moins barbares que moi, Respecter dans ses bras la fille de leur roi. Achille nous menace, Achille nous méprise : Mais ma fille en est-elle à mes lois moins soumise? Ma fille, de l'autel cherchant à s'échapper, Gémit-elle du coup dont je la veux frapper? Oue dis-je? Que prétend mon sacrilége zèle? Quels vœux, en l'immolant, formerai-je sur elle? Quelques prix glorieux qui me soient proposés, Ouels lauriers me plairont de son sang arrosés? Je veux fléchir des dieux la puissance suprême : Ah! quels dieux me seraient plus cruels que moi-même?

<sup>1</sup> Il est utile de remarquer combien Racine est fidèle aux convenances, jusque dans les choses les plus importantes. Ici ce n'est plus Arcas, mais un nouveau personnage, qui se présente à Agamemnon. Arcas ne reparaît plus devant le roi des rois du moment où il a trahi le secret qui lui avait été confié. (A. M.)

<sup>2</sup> Ce beau mouvement de la nature agit sur Agamemnon à l'instant même où il vient d'être outragé et menacé, et cela n'est pas non plus dans Euripide, Comment Brunoy a-t-il pu dire qu'Agamemnon était plus roi dans Racine et plus père dans Euripide? (L.)

Non, je ne puis. Cédons au sang, à l'amitié, Et ne rougissons plus d'une juste pitié: Qu'elle vive... Mais quoi! peu jaloux de ma gloire, Dois-je au superbe Achille accorder la victoire? Son téméraire orgueil, que je vais redoubler, Croira que je lui cède, et qu'il m'a fait trembler... De quel frivole soin mon esprit s'embarrasse? Ne puis-je pas d'Achille humilier l'audace? Que ma fille à ses yeux soit un sujet d'ennui: Il l'aime, elle vivra pour un autre que lui. Eurybate, appelez la princesse, la reine. Qu'elles ne craignent point.

# SCÈNE IX AGAMEMNON, GARDES.

AGAMEMNON.

Grands dieux, si votre haine
Persévère à vouloir l'arracher de mes mains,
Que peuvent devant vous tous les faibles humains?
Loin de la secourir, mon amitié l'opprime;
Je le sais: mais, grands dieux, une telle victime
Vaut bien que, confirmant vos rigoureuses lois,
Vous me la demandiez une seconde fois 1.

#### SCÈNE X

AGAMEMNON, CLYTEMNESTRE, IPHIGÉNIE, ÉRIPHILE, EURYBATE, DORIS, GARDES.

#### AGAMEMNON.

Allez, Madame, allez; prenez soin de sa vie:

<sup>1</sup> Les scènes VII, VIII et IX ne forment qu'une scène, et même un monologue; car qu'Eurybate entre quaud l'appelle Agamemnon, ou sorte quand il le renvoie, c'est toujours à soi-même que parle Agamemnon. Ce monologue est la peinture du plus violent combat entre l'amour paternel et la fierté. (L. RACINE.)

Je vous rends votre fille, et je vous la confie.

Loin de ces lieux cruels précipitez ses pas :

Mes gardes vous suivront, commandés par Arcas;

Je veux bien excuser son heureuse imprudence.

Tout dépend du secret et de la diligence :

Ulysse ni Calchas n'ont point encor parlé;

Gardez que ce départ ne leur soit révélé!.

Cachez bien votre fille; et que tout le camp croie

Que je la retiens seule, et que je vous renvoie.

Fuyez. Puissent les dieux, de mes larmes contents,

A mes tristes regards ne l'offrir de longtemps!

Gardes, suivez la reine.

CLYTEMNESTRE.

Ah! seigneur!

Ah! mon père!

#### AGAMEMNON.

Prévenez de Calchas l'empressement sévère : Fuyez, vous dis-je. Et moi, pour vous favoriser, Par de feintes raisons je m'en vais l'abuser. Je vais faire suspendre une pompe funeste, Et de ce jour au moins lui demander le reste.

## SCÈNE XI ÉRIPHILE, DORIS.

ÉRIPHILE.

Suis-moi: ce n'est pas là, Doris, notre chemin.

Vous ne les suivez pas?

1 Gardez que, pour prenez garde que, est un gallicisme qui répond au cave des Latins, et qui est favorable à la précision poétique. (L.)

> Gardez qu'une voyelle, à courir trop hâtée, Ne soit d'une voyelle en son chemin heurtée.

(BOILEAU.)

#### ÉRIPHILE.

Ah! je succombe enfin.

Je reconnais l'effet des tendresses d'Achille. Je n'emporterai point une rage inutile : Plus de raisons; il faut ou la perdre ou périr. Viens, te dis-je. A Calchas je vais tout découvrir!.

1 Ce dernier vers fait trembler pour Iphigénie, et termine de la manière la plus intéressante ce quatrième acte, le meilleur de la pièce, le plus riche en grandes situations, en magnifiques scènes et en beautés de détail. (G.)

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

## ACTE CINQUIÈME

## SCÈNE I IPHIGÉNIE, ÆGINE.

IPHIGÉNIE.

Cesse de m'arrêter. Va, retourne à ma mère, Ægine: il faut des dieux apaiser la colère.

Pour ce sang malheureux qu'on veut leur dérober, Regarde quel orage est tout prêt à tomber; Considère l'état où la reine est réduite; Vois comme tout le camp s'oppose à notre fuite, Avec quelle insolence ils ont de toutes parts, Fait briller à nos yeux la pointe de leurs dards. Nos gardes repoussés, la reine évanouie...

Ah! c'est trop l'exposer: souffre que je la fuie; Et, sans attendre ici ses secours impuissants, Laisse-moi profiter du trouble de ses sens. Mon père même, hélas! puisqu'il faut te le dire; Mon père, en me sauvant, ordonne que j'expire.

ÆGINE.

Lui, Madame! Quoi donc! qu'est-ce qui s'est passé?

Achille, trop ardent, l'a peut-être offensé: Mais le roi, qui le hait, veut que je le haïsse; Il ordonne à mon cœur cet affreux sacrifice: Il m'a fait par Arcas expliquer ses souhaits; Ægine, il me défend de lui parler jamais.

ÆGINE.

Ah! Madame!

#### IPHIGÉNIE.

Ah! sentence! ah! rigueur inouïe! Dieux plus doux, vous n'avez demandé que ma vie. Mourons, obéissons. Mais qu'est-ce que je voi? Dieux! Achille!

## SCÈNE II ACHILLE, IPHIGÉNIE.

#### ACHILLE.

Venez, Madame, suivez-moi: Ne craignez ni les cris ni la foule impuissante D'un peuple qui se presse autour de cette tente. Paraissez; et bientôt, sans attendre mes coups, Ces flots tumultuenx s'ouvriront devant yous. Patrocle, et quelques chefs qui marchent à ma suite, De mes Thessaliens vous amènent l'élite : Tout le reste, assemblé près de mon étendard, Vous offre de ses rangs l'invincible rempart. A vos persécuteurs opposons cet asile. Qu'ils viennent vous chercher sous les tentes d'Achille 1. Quoi! Madame, est-ce ainsi que vous me secondez? Ce n'est que par des pleurs que vous me répondez! Vous fiez - vous encore à de si faibles armes? Hâtons - nous : votre père a déjà vu vos larmes. IPHIGÉNIE.

Je le sais bien, seigneur : aussi tout mon espoir N'est plus qu'au coup mortel que je vais recevoir <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Cette scène, pleine d'intérêt et de chaleur, est entièrement de Racine, qui, heureusement pour nous, a conçu son Achille comme Homère, et son rôle finira dans cette scène par un orage de fureur épouvantable, comme celui de Clytemnestre dans la grande scène de l'acte précédent. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au coup, pour dans le coup; il faut accorder aux poëtes ces libertés favorables à la précision et à la rapidité du style. (G.) Il faut bien les accorder aussi aux orateurs, car Bossuet a dit : « N'espérez plus au néant, non, non, n'y espérez plus. »

#### ACHILLE.

Vous, mourir! Ah! cessez de tenir ce langage.
Songez-vous quel serment vous et moi nous engage?
Songez-vous, pour trancher d'inutiles discours,
Que le bonheur d'Achille est fondé sur vos jours?

IPHIGÉNIE.

Le Ciel n'a point aux jours de cette infortunée 1 Attaché le bonheur de votre destinée. Notre amour nous trompait; et les arrêts du sort Veulent que ce bonheur soit un fruit de ma mort. Songez, seigneur, songez à ces moissons de gloire Qu'à vos vaillantes mains présente la victoire : Ce champ si glorieux où vous aspirez tous, Si mon sang ne l'arrose est stérile pour vous. Telle est la loi des dieux à mon père dictée : En vain, sourd à Calchas, il l'avait rejetée: Par la bouche des Grecs contre moi conjurés Leurs ordres éternels se sont trop déclarés. Partez; à vos honneurs j'apporte trop d'obstacles : Vous-même dégagez la foi de vos oracles; Signalez ce héros à la Grèce promis; Tournez votre douleur contre ses ennemis. Déjà Priam pâlit; déjà Troie en alarmes Redoute mon bûcher, et frémit de vos larmes. Allez, et dans ces murs vides de citovens Faites pleurer ma mort aux veuves des Troyens; Je meurs dans cet espoir satisfaite et tranquille: Si je n'ai pas vécu la compagne d'Achille, J'espère que du moins un heureux avenir A vos faits immortels joindra mon souvenir,

<sup>1</sup> Les scènes d'Achille avec Iphigénie offrent d'un côté les transports de l'enthousiasme et d'une aveugle fureur, de l'autre la vertu héroïque d'une jeune fille de quinze ans; tout son discours est un modèle d'élégance et de sensibilité; notre langue et notre poésie n'ont rien de plus enchanteur dans le pathétique doux et tendre. (G.)

Et qu'un jour mon trépas, source de votre gloire, Ouvrira le récit d'une si belle histoire. Adieu, prince; vivez, digne race des dieux.

ACHILLE.

Non, je ne reçois point vos funestes adieux. En vain par ces discours votre cruelle adresse Veut servir votre père, et tromper ma tendresse; En vain vous prétendez, obstinée à mourir, Intéresser ma gloire à vous laisser périr : Ces moissons de lauriers, ces honneurs, ces conquêtes, Ma main en vous servant les trouve toutes prêtes. Et qui de ma faveur se voudrait honorer, Si mon hymen prochain ne peut vous assurer 1? Ma gloire, mon amour, vous ordonnent de vivre: Venez, Madame; il faut les en croire, et me suivre.

IPHIGÉNIE.

Qui? moi? que, contre un père osant me révolter, Je mérite la mort que j'irais éviter? Où seraient le respect et ce devoir suprême...

ACRULIE.

Vous suivrez un époux avoué par lui-même. C'est un titre qu'en vain il prétend me voler 2. Ne fait-il des serments que pour les violer? Vous-même, que retient un devoir si sévère, Quand il vous donne à moi, n'est-il point votre père? Suivez-vous seulement ses ordres absolus Quand il cesse de l'être et ne vous connaît plus? Enfin, c'est trop tarder, ma princesse; et ma crainte... IPHIGÉNIE.

Quoi, seigneur! vous iriez jusques à la contrainte?

<sup>1</sup> Le mot assurer ne signifie mettre en sureté que dans un sens, assurer une place, un pays, une province. Du temps de Racine, son acception était beaucoup plus étendue. (A. M.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce mot a ici une énergie et une insolence qui ne se seraient rencontrés dans aucun autre mot de la langue. C'est Achille qui parle; le mot le plus bas produit l'effet le plus terrible. (A. M.)

D'un coupable transport écoutant la chaleur, Vous pourriez ajouter ce comble à mon malheur? Ma gloire vous serait moins chère que ma vie? Ah! seigneur, épargnez la triste Iphigénie. Asservie à des lois que j'ai dù respecter, C'est déjà trop pour moi que de vous écouter : Ne portez pas plus loin votre injuste victoire; Ou, par mes propres mains immolée à ma gloire, Je saurais m'affranchir, dans ces extrémités, Du secours dangereux que vous me présentez.

#### ACHILLE.

Eh bien, n'en parlons plus. Obéissez, cruelle, Et cherchez une mort qui vous semble si belle : Portez à votre père un cœur où j'entrevoi Moins de respect pour lui que de haine pour moi. Une juste fureur s'empare de mon âme: Vous allez à l'autel; et moi, j'y cours, Madame. Si de sang et de morts le Ciel est affamé, Jamais de plus de sang ses autels n'ont fumé. A mon aveugle amour tout sera légitime : Le prêtre deviendra la première victime, Le bûcher, par mes mains détruit et renversé, Dans le sang des bourreaux nagera dispersé; Et si, dans les horreurs de ce désordre extrême, Votre père frappé toml e et périt lui-même, Alors, de vos respects voyant les tristes fruits, Reconnaissez les coups que vous aurez conduits.

#### IPHIGÉNIE.

Ah! seigneur! Ah! cruel!... Mais il fuit, il m'échappe. O toi qui veux ma mort, me voilà seule, frappe, Termine, juste Ciel, ma vie et mon effroi, Et lance ici des traits qui n'accablent que moi!

#### SCÈNE III

# CLYTEMNESTRE, IPHIGÉNIE, ÆGINE, EURYBATE, GARDES.

#### CLYTEMNESTRE.

Oui, je la défendrai contre toute l'armée!. Lâches, vous trahissez votre reine opprimée!

#### EURYBATE.

Non, Madame: il suffit que vous me commandiez;
Vous nous verrez combattre et mourir à vos pieds.

Mais de nos faibles mains que pouvez-vous attendre?
Contre tant d'ennemis qui vous pourra défendre?
Ce n'est plus un vain peuple en désordre assemblé;
C'est d'un zèle fatal tout le camp aveuglé.
Plus de pitié. Calchas seul règne, seul commande:
La Piété sévère exige son offrande?
Le roi de son pouvoir se voit déposséder,
Et lui-même au torrent nous contraint de céder.
Achille, à qui tout cède, Achille à cet orage
Voudrait lui-même en vain opposer son courage:
Que fera-t-il, Madame? et qui peut dissiper
Tous les flots d'ennemis prêts à l'envelopper?

#### CLYTEMNESTRE.

Qu'ils viennent donc sur moi prouver leur zèle impie, Et m'arrachent ce peu qui me reste de vie!

La mort seule, la mort pourra rompre les nœuds
Dont mes bras nous vont joindre et lier toutes deux:

Mon corps sera plutôt séparé de mon âme,
Que je souffre jamais... Ah! ma fille 3!

<sup>1</sup> Le trouble croît à chaque minute, et cependant l'espérance n'est point encore tout à fait perdue. Le spectateur, toujours agité et toujours incertain, attend le dénoûment avec impatience. (L. RACINE.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Religion est ici personnifiée sous le nom de Piété. (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La désolation est sur la scène jusqu'au dénoument, qu'il n'est pas possible de prévoir, et qui, par l'oracle de Calchas et la mort d'Ériphile, est à la fois vrai-

#### IPHIGÉNIE.

Ah! Madame!!

Sous quel astre cruel avez-vous mis au jour Le malheureux objet d'une si tendre amour! Mais que pouvez-vous faire en l'état où nous sommes? Vous avez à combattre et les dieux et les hommes. Contre un peuple en fureur vous exposerez-vous? N'allez point dans un camp, rebelle à votre époux, Seule à me retenir vamement obstinée, Par des soldats peut-être indignement traînée, Présenter pour tout fruit d'un déplorable effort Un spectacle à mes veux plus cruel que la mort. Allez; laissez aux Grecs achever leur ouvrage, Et quittez pour jamais ce malheuroux rivage; Du bûcher qui m'attend, trop voisin de ces lieux, La flamme de trop près viendrait frapper vos yeux. Surtout, si vous m'aimez par cet amour de mère, Ne reprochez jamais mon trépas à mon père 2.

CLYTEMNESTRE.

Lui, par qui votre cœur à Calchas présenté...

IPHIGÉNIE.

Pour me rendre à vos pleurs que n'a-t-il point tenté!

Par quelle trahison le cruel m'a déçue!

Il me cédait aux dieux dont il m'avait recue.

semblable et satisfaisant. Cette marche , on ne saurait trop le redire, est un modèle de perfection. (L.)

- $^{1}$ ll semble qu'Iphigénie devrait répondre :  $Ah\,!\,ma\,m\acute{e}re\,!$  pour quoi le poëte lui fait-il dire, madame...? Pour que sa mère et elle s'attendrissent moins, et que , dans ce cruel moment, Clytemnestre oublie qu'elle est mère. (L. Racine.)
- 2 Dans Euripide, Clytemnestre, d'abord si furieuse, finit par se montrer résignée; elle tient des discours et fait des questions qui sont d'une douleur tranqu lle : chez Racine, au contraire, elle est dans un désespoir dont les accès deviennet plus violents jusqu'à la catastrophe. Repoussée par les soldats, elle vomit des imprécations, et tombe dans une espèce de délire. C'est là de la force tragique, et c'est ce qui fait que le spectateur ne respire pas un moment (L.)

Ma mort n'emporte pas tout le fruit de vos feux : De l'amour qui vous joint vous avez d'autres nœuds ; Vos yeux me reverront dans Oreste mon frère. Puisse-t-il être, hélas! moins funeste à ma mère!

D'un peuple impatient vous entendez la voix. Daignez m'ouvrir vos bras pour la dernière fois, Madame: et, rappelant votre vertu sublime... Eurybate, à l'autel conduisez la victime.

#### SCÈNE IV

### CLYTEMNESTRE, ÆGINE, GARDES.

#### CLYTEMNESTRE.

Ah! vous n'irez pas seule, et je ne prétends pas... Mais on se jette en foule au-devant de mes pas. Perfides, contentez votre soif sanguinaire.

#### ÆGINE.

Où courez - vous, Madame? Et que voulez - vous faire?

Hélas! je me consume en impuissants efforts, Et rentre au trouble affreux dont à peine je sors!. Mourrai-je tant de fois sans sortir de la vie<sup>2</sup>!

#### ÆGINE.

Ah! savez-vous le crime, et qui vous a trahie, Madame? Savez-vous quel serpent inhumain Iphigénie avait retiré dans son sein? Ériphile, en ces lieux par vous-même conduite, A seule à tous les Grecs révélé votre fuite.

#### CLYTEMNESTRE.

O monstre que Mégère en ses flancs a porté 3!

<sup>1</sup> Rentrer au trouble pour retomber dans le trouble, est une expression peu correcte. (A. M.)

<sup>2</sup> On peut reprocher à ce vers quelque recherche dans la pensée. Il est plus dans le goût de Sénèque que dans celui de Racine. (A. M.)

<sup>3</sup> Toutes ces imprécations de Clytennestre contre Ériphile et les Grecs, cette

Monstre que dans nos bras les enfers ont jeté!
Quoi! tu ne mourras point! Quoi! pour punir ton crime...
Mais où va ma douleur chercher une victime?
Quoi! pour noyer les Grecs et leurs mille vaisseaux,
Mer, tu n'ouvriras pas des abimes nouveaux!
Quoi! lorsque les chassant du port qui les recèle
L'Aulide aura vomi leur flotte criminelle,
Les vents, les mèmes vents si longtemps accusés,
Ne te couvriront pas de ses vaisseaux brisés!
Et toi, Soleil, et toi, qui daus cette contrée
Reconnais l'héritier et le vrai fils d'Atrée,
Toi, qui n'osas du père éclairer le festin,
Recule, ils t'ont appris ce funeste chemin!

Mais cependant, ô Ciel, ô mère infortunée! De festons odieux ma fille couronnée Tend la gorge aux couteaux par son père apprètés. Calchas va dans son sang... Barbares! arrètez! C'est le pur sang du dieu qui lance le tonnerre... J'entends gronder la foudre, et sens trembler la terre; Un dieu vengeur, un dieu fait retentir ses coups!

#### SCÈNE V

## CLYTEMNESTRE, ÆGINE, ARCAS, GARDES.

#### ARCAS.

N'en doutez point, Madame, un dieu combat pour vous. Achille en ce moment exauce vos prières; Il a brisé des Grecs les trop faibles barrières : Achille est à l'autel. Calchas est éperdu.

apostrophe au soleil, sont d'une admirable éloquence. Chez Euripide, Clytemnestre se retire lorsqu'on enlève Iphigénie. Les poëtes grecs désespéraient de peindre cette douleur extrème, que les paroles semblent devoir affaiblir (6.)

<sup>1</sup> Dans ce morceau de poésie, quelle variété de sentiment, quelle force d'expressions, que d'images et que de figures! Toutes les beautés de la poésie la plus grande sont rassemblées dans ces vingt vers, parce qu'ils contiennent une peinture des plus violents mouvements de la nature. (L. R.)

La fatal sacrifice est encor suspendu <sup>1</sup>.

On se menace, on court, l'air gémit, le fer brille.

Achille fait ranger autour de votre fille

Tous ses amis, pour lui prêts à se dévouer.

Le triste Agamemnon, qui n'ose l'avouer,

Pour détourner les yeux des meurtres qu'il présage,

Ou pour cacher ses pleurs, s'est voilé le visage <sup>2</sup>.

Venez, puisqu'il se tait, venez par vos discours

De votre défenseur appuyer le secours.

Lui-même de sa main, de sang toute fumante,

Il veut entre vos bras remettre son amante;

Lui-même il m'a chargé de conduire vos pas.

Ne craignez rien.

#### CLYTEMNESTRE.

Moi, craindre! Ah! courons, cher Arcas! Le plus affreux péril n'a rien dont je pâlisse. J'irai partout... Mais, dieux! ne vois-je pas Ulysse? C'est lui. Ma fille est morte! Arcas, il n'est plus temps!

## SCÈNE VI

# ULYSSE, CLYTEMNESTRE, ARCAS, ÆGINE, GARDES.

#### HLYSSE.

Non, votre fille vit, et les dieux sont contents. Rassurez-vous : le Ciel a voulu vous la rendre.

#### CLYTEMNESTRE.

Elle vit! et c'est vous qui venez me l'apprendre!

Oui, c'est moi, qui longtemps contre elle et contre vous

<sup>1</sup> Et l'événement l'est aussi jusqu'à la dernière extrémité. Jamais on n'a porte plus loin ces alternatives de crainte et d'espérance qui soutiennent la machine du drame et l'attention du spectateur. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est Euripide qui a fourni à Racine ce beau trait d'Agamenmon, qui se voile le visage. (A. M.)

Ai cru devoir, Madame, affermir votre époux; Moi qui, jaloux tantôt de l'honneur de nos armes, Par d'austères conseils ai fait couler vos larmes; Et qui viens, puisqu'enfin le Ciel est apaisé, Réparer tout l'ennui que je vous ai causé.

## CLYTEMNESTRE.

Ma fille! Ah! prince! O Ciel! Je demeure éperdue. Quel miracle, seigneur, quel dieu me l'a rendue?

ULYSSE.

Vous m'en voyez vous-même, en cet heureux moment, Saisi d'horreur, de joie et de ravissement.

Jamais jour n'a paru si mortel à la Grèce.
Déjà de tout le camp la discorde maîtresse
Avait sur tous les yeux mis son bandeau fatal,
Et donné du combat le funeste signal.
De ce spectacle affreux votre fille alarmée
Voyait pour elle Achille, et contre elle l'armée:
Mais, quoique seul pour elle, Achille furieux
Épouvantait l'armée et partageait les dieux!.
Déjà de traits en l'air s'élevait un nuage;
Déjà coulait le sang, prémices du carnage:
Entre les deux partis Calchas s'est avancé,
L'œil farouche, l'air sombre, et le poil hérissé²,
Terrible, et plein du dieu qui l'agitait sans doute:

- « Vous, Achille, a-t-il dit, et vous, Grecs, qu'on m'écoute.
- « Le dieu qui maintenant vous parle par ma voix
- $\alpha\,$  M'explique son oracle, et m'instruit de son choix.
- « Un autre sang d'Hélène, une autre Iphigénie
- « Sur ce bord immolée y doit laisser sa vie.
- « Thésée avec Hélène uni secrètement

<sup>1</sup> Voilà le dernier coup de pinceau qui achève ce beau tableau de l'Achille français, modelé sur l'Achille grec. Homère et Corneille n'ont rien de plus grand que ces trois vers pour la pensée et l'expression. (L.)

<sup>2</sup> Sans la réunion de ces traits, l'æil farouche, l'æil sombre, et ce mot pittoresque, hérissé, qui finit le vers. le mot poil, désagréable en vers, n'aurait pu passer; il passe ici comme faisant partie d'un tableau d'effroi. (L.)

- « Fit succéder l'hymen à son enlèvement :
- « Une fille en sortit, que sa mère a celée;
- « Du nom d'Iphigénie elle fut appelée.
- « Je vis moi-même alors ce fruit de leurs amours :
- « D'un sinistre avenir je menaçai ses jours.
- « Sous un nom emprunté sa noire destinée
- « Et ses propres fureurs l'ont ici amenée.
- « Elle me voit, m'entend, elle est devant vos yeux,
- « Et c'est elle, en un mot, que demandent les dieux. » Ainsi parle Calchas. Tout le camp immobile

L'écoute avec frayeur, et regarde Ériphile.

Elle était à l'autel; et peut-être en son cœur

Du fatal sacrifice accusait la lenteur.

Elle-même tantôt, d'une course subite, Était venue aux Grecs annoncer votre fuite.

On admire en secret sa naissance et son sort.

Mais puisque Troie enfin est le prix de sa mort,

L'armée à haute voix se déclare contre elle, Et prononce à Calchas sa sentence mortelle.

Déjà pour la saisir Calchas lève le bras.

- « Arrête, a\_-t-elle dit, et ne m'approche pas <sup>1</sup>.
- « Le sang de ce héros dont tu me fais descendre
- « Sans tes profanes mains saura bien se répandre. » Furieuse elle vole, et sur l'autel prochain

Prend le sacré couteau, le plonge dans son sein.

A peine son sang coule et fait rougir la terre, Les dieux font sur l'autel entendre le tonnerre,

Les vents agitent l'air d'heureux frémissements 2,

Les vents agitent l'air d'heureux frémissements... La rive au loin gémit, blanchissante d'écume;

<sup>1</sup> Le caractère fier, énergique, d'Ériphile se soutient jusqu'à la fin. Ce trait est imité du récit et de la mort de Polyxène dans l'Hécube d'Euripide.

 $<sup>{\</sup>bf 2}$  Racine prodigue dans ce récit les trésors de la poésie épique; il faut remarquer surtout :

Et la mer leur répond par ses mugissements;
La rive au loin gémit, blanchissante d'écume;
La flamme du bûcher d'elle - même s'allume;
Le ciel brille d'éclairs, s'entr'ouvre, et parmi nous
Jette une sainte horreur qui nous rassure tous 1.
Le soldat étonné dit que dans une nue
Jusque sur le bûcher Diane est descendue,
Et croit que, s'élevant au travers de ses feux,
Elle portait au Ciel notre encens et nos vœux.
Tout s'empresse, tout part. La seule Iphigénie
Dans ce commun bonheur pleure son ennemie 2.
Des mains d'Agamemnon venez la recevoir:
Venez. Achille et lui brûlent de vous revoir,
Madame, et désormais, tous deux d'intelligence,
Sont prèts à confirmer leur illustre alliance.

#### CLYTEMNESTRE.

Par quel prix, quel encens, ô Ciel, puis-je jamais Récompenser Achille, et payer tes bienfaits \*!

- 1 Cette sainte horreur qui rassure est l'expression singulièrement heureuse d'un sentiment religieux, et semble n'avoir pu être trouvée que par un poëte aussi chrétien que Racine. (L.)
- 2 Dernier trait du plus aimable et du plus intéressant caractère de jeune princesse qu'on ait jamais mis au théâtre, sans en excepter Zaïre, tracée sur son modèle, mais qui lui est bien inférieure. Ce récit d'Ulysse est d'autant plus beau, qu'il fait un acte plein d'art et d'intérêt, et forme le plus heureux dénoûment. (G.)
- 3 Voltaire a écrit que, s'il fallait donner le prix de la tragédie, il serait difficile de le refuser à Iphigénie en Aulide. Il y trouve tous les genres de beautés, l'intérêt du sujet, la force des situations, la variété et la vérité des caractères; le pathétique violent dans Clytemnestre, le pathétique doux dans Iphigénie; les combats de la nature et du rang suprème dans Agamemnon, et enfin le plan le plus irréprochable et la contexture dramatique la plus parfaite; l'incertitude, la crainte, l'espérance, la pitié, la terreur, étant soutenues, graduées et variées, sans un seul moment de relache, depuis le premier vers jusqu'à la dernière scène. Il ne dit rien du style : c'est celui de Racine dans toute sa perfection. Il ne méle aucun reproche à ses louanges. S'il eut trouvé l'épisode d'Eriphile répréhensible, sans doute il en aurait fait mention. Son silence sur cet objet important doit faire penser qu'il n'était pas de l'avis des censeurs de ce rôle, et qu'il n'a pas même cru leur opinion assez appuyée pour y faire attention. Racine s'estimait très-heureux d'avoir trouvé cette fable d'Ériphile, d'une autre Iphigénie, dans

des traditions anciennes : il a su la lier à son sujet si essentiellement, que l'unité n'en paraît jamais rompue; en un mot, elle est parfaite et conforme aux principes de l'art. L'invention de ce rôle me paraît, ainsi que l'exécution, un trait de génie, puisque cet épisode nécessaire non-seulement ne distrait pas un moment du danger d'Iphigénie, mais en fait même une partie essentielle, et fournit d'ailleurs à un chef-d'œuvre un dénoûment aussi heureux dans toutes ses parties que le reste de la pièce. (L.)

### FIN

# **ESTHER**

TRAGÉDIE TIRÉE DE L'ÉCRITURE SAINTE

1689



## PRÉFACE D'ESTHER

La célèbre maison de Saint-Cyr ayant été principalement établie pour élever dans la piété un fort grand nombre de jeunes demoiselles rassemblées de tous les endroits du royaume, on n'y a rien oublié de ce qui pouvait contribuer à les rendre capables de servir Dieu dans les différents états où il lui plaira de les appeler. Mais, en leur montrant les choses essentielles et nécessaires, on ne néglige pas de leur apprendre celles qui peuvent servir à leur polir l'esprit, et à leur former le jugement. On a imaginé pour cela plusieurs moyens, qui, sans les détourner de leur travail et de leurs exercices ordinaires, les instruisent en les divertissant : on leur met, pour ainsi dire, à profit leurs heures de récréation. On leur fait faire entre elles, sur leurs principaux devoirs, des conversations ingénieuses qu'on leur a composées exprès, ou qu'elles-mêmes composent sur-le-champ. On les fait parler sur les histoires qu'on leur a lues, ou sur les importantes vérités qu'on leur a enseignées. On leur fait réciter par cœur et déclamer les plus beaux endroits des meilleurs poëtes; et cela leur sert surtout à les défaire de quantité de mauvaises prononciations qu'elles pourraient avoir apportées de leurs provinces. On a soin aussi de faire apprendre à chanter à celles qui ont de la voix, et on ne leur làisse pas perdre un talent qui les peut amuser innocemment, et qu'elles peuvent employer un jour à chanter les louanges de Dieu.

Mais la plupart des plus excellents vers de notre langue ayant été composés sur des matières fort profanes, et nos plus beaux airs étant sur des paroles extrêmement molles et efféminées, capables de faire des impressions dangereuses sur de jennes esprits, les personnes illustres qui ont bien voulu prendre la principale direction de cette maison, ont souhaité qu'il y eût quelque ouvrage qui, sans avoir tous ces défauts, pût produire

une partie de ces bons effets. Elles me firent l'honneur de me communiquer leur dessein, et même de me demander si je ne pourrais pas faire sur quelque sujet de piété et de morale une espèce de poëme où le chant fût mêlé avec le récit, le tout lié par une action qui rendît la chose plus vive, et moins capable

d'ennuyer.

Je leur proposai le sujet d'Esther, qui les frappa d'abord, cette histoire leur paraissant pleine de grandes leçons d'amour de Dieu, et de détachement du monde au milieu du monde même. Et je crus de mon côté que je trouverais assez de facilité à traiter ce sujet; d'autant plus qu'il me sembla que, sans altérer aucune des circonstances tant soit peu considérables de l'Écriture sainte, ce qui serait, à mon avis, une espèce de sacrilége, je pourrais remplir toute mon action avec les seules scènes que Dieu luimème, pour ainsi dire, a préparées.

J'entrepris donc la chose; et je m'aperçus qu'en travaillant sur le plan qu'on m'avait donné j'exécutais en quelque sorte un dessein qui m'avait souvent passé dans l'esprit, qui était de lier, comme dans les anciennes tragédies grecques, le chœur et le chant avec l'action, et d'employer à chanter les louanges du vrai Dieu cette partie du chœur que les païens employaient à

chanter les louanges de leurs fausses divinités.

A dire vrai, je ne pensais guère que la chose dût être aussi publique qu'elle l'a été. Mais les grandes vérités de l'Écriture, et la manière sublime dont elles y sont énoncées, pour peu qu'on les présente, même imparfaitement, aux yeux des hommes, sont si propres à les frapper, et d'ailleurs ces jeunes demoiselles ont déclamé et chanté cet ouvrage avec tant de grâce, tant de modestie et tant de piété, qu'il n'a pas été possible qu'il demeurât renfermé dans le secret de leur maison: de sorte qu'un divertissement d'enfants est devenu le sujet de l'empressement de toute la cour, le roi lui-même, qui avait été touché, n'ayant pu refuser à tout ce qu'il y a de plus grands seigneurs de les y mener, et ayant eu la satisfaction de voir, par le plaisir qu'ils y ont pris, qu'on se peut aussi bien divertir aux choses de piété qu'à tous les spectacles profanes.

Au reste, quoique j'aie évité soigneusement de mêler le profane avec le sacré, j'ai cru néanmoins que je pouvais emprunter deux ou trois traits d'Hérodote, pour mieux peindre Assuérus; car j'ai suivi le sentiment de plusieurs savants interprètes de l'Écriture, qui tiennent que ce roi est le même que le fameux Darius fils d'Hystaspe, dont parle cet historien. En effet, ils en rapportent quantité de preuves, dont quelques-unes me paraissent des démonstrations. Mais je n'ai pas jugé à propos de croire ce même Hérodote sur sa parole, lorsqu'il dit que les Perses n'élevaient ni temples, ni autels, ni statues à leurs dieux, et qu'ils ne se servaient point de libations dans leurs sacrifices. Son témoignage est expressément détruit par l'Écriture, aussi bien que par Xénophon, beaucoup mieux instruit que lui des mœurs et des affaires de la Perse, et enfin par Quinte-Curce.

On peut dire que l'unité de lieu est observée dans cette pièce, en ce que toute l'action se passe dans le palais d'Assuérus. Cependant, comme on voulait rendre ce divertissement plus agréable à des enfants en jetant quelque variété dans les décorations, cela a été cause que je n'ai pas gardé cette unité avec la même ri-

gueur que j'ai fait autrefois dans mes tragédies.

Je crois qu'il est bon d'avertir ici que, bien qu'il y ait dans Esther des personnages d'hommes, ces personnages n'ont pas laissé d'être représentés par des filles avec toute la bienséance de leur sexe. La chose leur a été d'autant plus aisée, qu'anciennement les habits des Persans et des Juifs étaient de longues

robes qui tombaient jusqu'à terre.

Je ne puis me résoudre à finir cette préface sans rendre à celui qui a fait la musique la justice qui lui est due, et sans confesser franchement que ses chants ont fait un des plus grands agréments de la pièce. Tous les connaisseurs demeurent d'accord que depuis longtemps on n'a point entendu d'airs plus touchants ni plus convenables aux paroles. Quelques personnes ont trouvé la musique du dernier chœur un peu longue, quoique très-belle. Mais qu'aurait-on dit de ces jeunes Israélites qui avaient tant fait de vœux à Dieu pour être délivrées de l'horrible péril où elles étaient, si, ce péril étant passé, elles lui en avaient rendu de médiocres actions de grâces? Elles auraient directement péché contre la louable coutume de leur nation, où l'on ne recevait de Dieu aucun bienfait signalé qu'on ne l'en remerciat sur-lechamp par de fort longs cantiques : témoin ceux de Marie sœur de Moïse, de Débora et de Judith, et de tant d'autres dont l'Écriture est pleine. On dit même que les Juifs, encore aujourd'hui, célèbrent par de grandes actions de grâces le jour où leurs ancêtres furent délivrés par Esther de la cruauté d'Aman.

### **PROLOGUE**

La Pièté.

### **ACTEURS**

Assuérus, roi de Perse.

Esther, reine de Perse.

Mardochée, oncle d'Esther.

Aman, favori d'Assuérus.

Zarès, femme d'Aman.

Hydaspe, officier du palais intérieur d'Assuérus.

Asaph, autre officier d'Assuérus.

Élise, confidente d'Esther.

Thamar, Israélite de la suite d'Esther.

Gardes du roi Assuérus.

Choeur de jeunes filles israélites.

La scène est à Suse, dans le palais d'Assuérus.

## PROLOGUE"

## LA PIÉTÉ

Du séjour bienheureux de la Divinité

Je descends dans ce lieu <sup>2</sup> par la grâce habité:

L'innocence s'y plaît, ma compagne éternelle,

Et n'a point sous les cieux d'asile plus fidèle.

Ici, loin du tumulte, aux devoirs les plus saints

Tout un peuple naissant est formé par mes mains:

Je nourris dans son cœur la semence féconde

Des vertus dont il doit sanctifier le monde <sup>3</sup>.

¹ Tous les rôles de cette pièce étaient distribués aux demoiselles de Saint-Cyr, lorsque la jeune Mue de Caylus, qui avait été élevée dans cette maison et n'en était sortie que depuis peu de temps, témoigna une grande envie de faire quelque personnage, ce qui engagea l'auteur à faire pour elle ce prologue, très-heureu-sement imaginé. Il ne ressemble point à ces prologues d'Euripide où tout ce qui doit arriver dans la pièce est froidement annoncé: c'est un cadre où Racine a su renfermer les plus magnifiques éloges du roi, de Mme de Maintenon et de la communauté de Saint-Cyr. (L. RACINE.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La maison de Saint-Cyr.

<sup>3</sup> On sanctifie par et non pas de ou avec quelque chose; l'usage le veut ainsi. Cependant Vaugelas remarque que le mot dont a une extension si arbitraire, qu'il pourrait bien, dans ces vers, signifier par lesquelles, aussi bien qu'avec lesquelles. (G.)

Un roi qui me protége, un roi victorieux,
A commis à mes soins un dépôt précieux.
C'est lui qui rassembla ces colombes timides,
Éparses en cent lieux, sans secours et sans guides:
Pour elles, à sa porte, élevant ce palais,
Il leur y fit trouver l'abondance et la paix.

Grand Dieu, que cet ouvrage ait place en ta mémoire! Que tous les soins qu'il prend pour soutenir ta gloire Soient gravés de ta main au livre où sont écrits Les noms prédestinés des rois que tu chéris! Tu m'écoutes : ma voix ne t'est point étrangère ; Je suis la Piété, cette fille si chère, Qui t'offre de ce roi les plus tendres soupirs : Du feu de ton amour j'allume ses désirs. Du zèle qui pour toi l'enflamme et le dévore La chaleur se répand du couchant à l'aurore 1: Tu le vois tous les jours devant toi prosterné, Humilier ce front de splendeur couronné, Et, confondant l'orgueil par d'augustes exemples, Baiser avec respect le pavé de tes temples. De ta gloire animé, lui seul de tant de rois S'arme pour ta querelle, et combat pour tes droits. Le perfide intérêt, l'aveugle jalousie, S'unissent contre toi pour l'affreuse hérésie; La discorde en fureur frémit de toutes parts ; Tout semble abandonner tes sacrés étendards:

<sup>1</sup> Il s'agit ici des missions étrangères et des travaux apostoliques dans l'Orient et dans le nouveau monde, que Louis XIV encourageait par ses bienfaits (G.)

Et l'enfer couvrant tout de ses vapeurs funèbres!,
Sur les yeux les plus saints a jeté ses ténèbres.
Lui seul invariable, et fondé sur la foi,
Ne cherche, ne regarde, et n'écoute que toi,
Et, bravant du démon l'impuissant artifice,
De la religion soutient tout l'édifice.
Grand Dieu, juge ta cause, et déploie aujourd'hui
Ce bras, ce même bras qui combattait pour lui,
Lorsque des nations à sa perte animées
Le Rhin vit tant de fois disperser les armées.
Des mêmes ennemis je reconnais l'orgueil;
Ils viennent se briser contre le même écueil:
Déjà, rompant partout leurs plus fermes barrières,
Du débris de leurs forts il couvre ses frontières.

Tu lui donnes un fils prompt à le seconder,
Qui sait combattre, plaire, obéir, commander;
Un fils qui, comme lui suivi de la victoire,
Semble à gagner son cœur borner toute sa gloire:
Un fils à tous ses vœux avec amour soumis,
L'éternel désespoir de tous ses ennemis.
Pareil à ces esprits que ta justice envoie,
Quand son roi lui dit: Pars, il s'élance avec joie,
Du tonnerre vengeur s'en va tout embraser,
Et, tranquille à ses pieds, revient le déposer.

Mais, tandis qu'un grand roi venge ainsi mes injures,

<sup>1</sup> Allusion aux troubles de l'Angleterre et de la France.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allusion à la campagne de 4688, dans laquelle le grand Dauphin prit Philipsbourg, Heildelberg, Manheim, et conquit le Palatinat. (G.)

Vous qui goûtez ici des délices si pures, S'il permet à son cœur un moment de repos, A vos jeux innocents appelez ce héros; Retracez-lui d'Esther l'histoire glorieuse, Et sur l'impiété la foi victorieuse.

Et vous, qui vous plaisez aux folles passions Qu'allument dans vos cœurs les vaines fictions, Profanes amateurs de spectacles frivoles, Dont l'oreille s'ennuie au son de mes paroles, Fuyez de mes plaisirs la sainte austérité: Tout respire ici Dieu, la paix, la vérité.

# **ESTHER**

## ACTE PREMIER

Le théâtre représente l'appartement d'Esther.

## SCÈNE I ESTHER, ÉLISE.

#### ESTHER.

Est-ce toi, chère Élise? O jour trois fois heureux! Que béni soit le Ciel qui te rend à mes vœux?
Toi qui, de Benjamin comme moi descendue,
Fus de mes premiers ans la compagne assidue,
Et qui, d'un même joug souffrant l'oppression,
M'aidais à soupirer les malheurs de Sion!
Combien ce temps encor est cher à ma mémoire!
Mais toi, de ton Esther ignorais-tu la gloire?
Depuis plus de six mois que je te fais chercher,
Quel climat, quel désert a donc pu te cacher?

ÉLISE.

Au bruit de votre mort justement éplorée,
Du reste des humains je vivais séparée,
Et de mes tristes jours n'attendais que la fin,
Quand tout à coup, Madame, un prophète divin:
« C'est pleurer trop longtemps une mort qui t'abuse.

- « Lève-toi, m'a-t-il dit, prend ton chemin vers Suse 1.
  - 1 Les rois de Perse successeurs du grand Cyrus avaient choisi trois villes prin-

224 ESTHER.

« Là tu verras d'Esther la pompe et les honneurs,

« Et sur le trône assis le sujet de tes pleurs 1.

« Rassure, ajouta-t-il, les tribus alarmées,

« Sion, le jour approche où le Dieu des armées

« Va de son bras puissant faire éclater l'appui;

« Et le cri de son peuple a monté jusqu'à lui 2. » Il dit; et moi, de joie et d'horreur pénétrée?, Je cours. De ce palais j'ai su trouver l'entrée. O spectacle! ò triomphe admirable à mes yeux, Digne en effet du bras qui sauva nos aïeux! Le fier Assuérus couronne sa captive, Et le Persan superbe est aux pieds d'une Juive !! Par quels secrets ressorts, par quel enchaînement

Le Ciel a - t-il conduit ce grand événement?

ESTHER.

Peut-être on t'a conté la fameuse disgrâce De l'altière Vasthi, dont j'occupe la place 5, Lorsque le roi, contre elle enflammé de dépit, La chassa de son trône ainsi que de son lit. Mais il ne put sitôt en bannir la pensée : Vasthi régua longtemps dans son âme offensée. Dans ses nombreux États il fallut donc chercher 6

cipales pour y séjourner alternativement, Suse, Echatane et Babylone. Suze, capitale de la Susiane, aujourd'hui le Kourdistan, province du royaume de Perse, vers le Tigre. (G.)

<sup>1</sup> Le sujet de tes pleurs assis sur le trône, n'est pas le terme propre. Le sujet se dit des choses; l'objet se dit des choses et des personnes. (L.)

<sup>2</sup> Métaphore sublime et touchante, dont les auteurs sacrés font un fréquent usage. On lit dans l'Exode, 11, 23: « Et le cri que tirait d'eux l'excès de leurs travaux est monté jusqu'à Dieu. » (G.)

<sup>3</sup> Horreur est ici un terme très-énergique qui signifie un effroi religieux mélé de crainte et de respect. (G.) V. Iphigénie, acte V, scène v1.

<sup>4</sup> En prose, on doit appeler Perses les anciens habitants de cet empire, et Persans ceux d'aujourd'hui (L. RACINE.)

<sup>5</sup> Racine, qui n'avait garde de rendre Assuérus odieux et Vasthi intéressante, a supprimé sagement la cause de cette disgrâce, laissant entendre seulement qu'elle était la suite de l'orgueil insensé de l'altière Vasthi.

<sup>6</sup> Vovez le livre d'Esther, ch. 11, v. 2, 3 et 1.

Quelque nouvel objet qui l'en pût détacher. De l'Inde à l'Hellespont ses esclaves coururent : Les filles de l'Égypte à Suse comparurent; Celles mêmes du Parthe et du Scythe indompté 1 Y briguèrent le sceptre offert à la beauté. On m'élevait alors, solitaire et cachée, Sous les yeux vigilants du sage Mardochée 2: Tu sais combien je dois à ses heureux secours. La mort m'avait ravi les auteurs de mes jours : Mais lui, voyant en moi la fille de son frère, Me tint lieu, chère Élise, et de père et de mère. Du triste état des Juifs jour et nuit agité, Il me tira du sein de mon obscurité; Et, sur mes faibles mains fondant leur délivrance, Il me fit d'un empire accepter l'espérance 3. A ses desseins secrets, tremblante, j'obéis; Je vins: mais je cachai ma race et mon pays 4. Qui pourrait cependant t'exprimer les cabales Que formait en ces lieux ce peuple de rivales, Qui toutes disputant un si grand intérêt, Des yeux d'Assuérus attendait son arrêt? Chacune avait sa brigue et de puissants suffrages \*: L'une d'un sang fameux vantait les avantages; L'autre, pour se parer de superbes atours, Des plus adroites mains empruntait le secours 6:

<sup>1</sup> Les Parthes étaient une colonie de Scythes qui s'étaient séparés du reste de la nation, et c'est pour cela qu'on leur donne le nom de Parthes, qui signifie bannis. (G.)

<sup>2</sup> Voyez le livre d'Esther, ch. II, v. 5 et 7.

<sup>3</sup> Ibid., ch. II, v. 8.

<sup>4</sup> Ibid., ch. 11, v. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Idée empruntée de Tacite. (Ann., XII.) Racine en a déjà fait usage dans Britannicus, acte IV, sc. II. (L. B.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Quel coloris et quel intérêt dans le tableau que trace Esther, d'après l'Écriture, de ce concours des plus belles femmes de l'Asie, parmi lesquelles Assuérus devait choisir une épouse! (L.)

Et moi, pour toute brigue et pour tout artifice, De mes larmes au Ciel j'offrais le sacrifice.

Enfin on m'annonca l'ordre d'Assuérus 1. Devant ce fier monarque, Élise, je parus. Dieu tient le cœur des rois entre ses mains puissantes 2; Il fait que tout prospère aux âmes innocentes, Tandis qu'en ses projets l'orgueilleux est trompé. De mes faibles attraits le roi parut frappé 3: Il m'observa longtemps dans un sombre silence: Et le Ciel, qui pour moi fit pencher la balance, Dans ce temps-là sans doute agissait sur son cœur. Enfin, avec des yeux où régnait la douceur: Soyez, reine, dit-il; et dès ce moment même De sa main sur mon front posa son diadème 4. Pour mieux faire éclater sa joie et son amour, Il combla de présents tous les grands de sa cour; Et même ses bienfaits, dans toutes ses provinces, Invitèrent le peuple aux noces de leurs princes 5. Hélas! durant ces jours de joie et de festins, Quelle était en secret ma honte et mes chagrins 6! Esther, disais-je, Esther dans la pourpre est assise; La moitié de la terre à son sceptre est soumise : Et de Jérusalem l'herbe cache les murs! Sion, repaire affreux de reptiles impurs, Voit de son temple saint les pierres dispersées! Et du Dieu d'Israël les fètes sont cessées!

<sup>1</sup> Vovez le livre d'Esther, ch. 11, v. 15.

 $<sup>^2\,</sup>$  « Le cœur du roi est dans la main du Seigneur, comme une eau courante ; il le fait tourner de quelque côté qu'il veut. (Prov., ch. xxt, v. 1.)

<sup>3</sup> Cette piété qui rapporte tout à la protection divine est conforme aux mœurs, et cette modestie d'Esther contraste bien avec l'ambition de ses rivales. (L.)

<sup>4</sup> Il faudrait pour l'exactitude, il posa. (G.) — Voyez Esther, ch. 11, v. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Peuple étant un nom collectif, on peut dire leurs princes. Il paraît cependant qu'il serait plus naturel de dire leur prince. (L. RAGINE.) — Voyez Esther, ch. II, v. 13.

<sup>6</sup> Tout le monde supplee l'ellipse : et quels étaient mes chagrins. Ce tour plus vif vaut mieux en poésie que l'affectation d'une régularité très-inutile. (L.)

ĖLISE.

N'avez-vous point au roi confié vos ennuis?

Le roi jusqu'à ce jour ignore qui je suis <sup>1</sup>. Celui par qui le Ciel règle ma destinée Sur ce secret encor tient ma langue enchaînée <sup>2</sup>.

ÉLISE.

Mardochée? Hé! peut-il approcher de ces lieux ?

ESTHER.

Son amitié pour moi le rend ingénieux.

Absent, je le consulte; et ses réponses sages

Pour venir jusqu'à moi trouvent mille passages.

Un père a moins de soin du salut de son fils.

Déjà même, déjà, par ses secrets avis,

J'ai découvert au roi les sanglantes pratiques

Que formaient contre lui deux ingrats domestiques 3.

Cependant mon amour pour notre nation
A rempli ce palais de filles de Sion:
Jeunes et tendres fleurs, par le sort agitées,
Sous un ciel étranger comme moi transplantées,
Dans un lieu séparé de profanes témoins 4,
Je mets à les former mon étude et mes soins;
Et c'est là que, fuyant l'orgueil du diadème,
Lasse de vains honneurs et me cherchant moi-même,
Aux pieds de l'Éternel je viens m'humilier,
Et goûter le plaisir de me faire oublier 5.

<sup>1</sup> C'était par une inspiration divine que Mardochée lui avait défendu de se faire connaître. (G.)

<sup>2</sup> Voyez Esther, ch. 11, v. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., ch. π, v. 21 et 22. — Le mot domestique a changé de sens: du temps de Racine, il pouvait s'appliquer même aux grands... On comprenait sous le nom de domestiques, le secrétaire d'un grand seigneur, son intendant, et même l'aumônier de sa maison. (A. MARTIN.)

<sup>4</sup> On ne dit ordinairement séparé de... que des personnes ; c'est une élégance poétique de le dire d'un lieu. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ce trait admirable de la modestie d'Esther s'appliquait à M<sup>me</sup> de Maintenon, qui venait à Saint-Cyr oublier l'éclat et les grandeurs de la cour. (G.)

228 ESTHER.

Mais à tous les Persans je cache leurs familles. Il faut les appeler. Venez, venez, mes filles, Compagnes autrefois de ma captivité, De l'antique Jacob jeune postérité.

## SCÈNE II

### ESTHER, ÉLISE, LE CHŒUR.

UNE ISRAÉLITE, chantant derrière le théâtre.

Ma sœur, quelle voix nous appelle?

UNE AUTRE.

J'en reconnais les agréables sons : C'est la reine.

#### TOUTES DEUX.

Courons, mes sœurs, obéissons. La reine nous appelle :

Allons, rangeons-nous auprès d'elle?

TOUT LE CHŒUR, entrant sur la scène par plusieurs endroits différents.

La reine nous appelle :

Allons, rangeons-nous auprès d'elle.

ÉLISE.

Ciel! quel nombreux essaim d'innocentes beautés S'offre à mes yeux en foule, et sort de tous côtés! Quelle aimable pudeur sur leur visage est peinte! Prospérez, cher espoir d'une nation sainte. Puissent jusques au ciel vos soupirs innocents Monter comme l'odeur d'un agréable encens! Que Dieu jette sur vous des regards pacifiques!

ESTHER.

Mes filles, chantez-nous quelqu'un de ces cantiques 3

<sup>1</sup> Traduction littérale du premier vers de l'OEdipe-roi, de Sophocle: « O mes enfants, jeune postérité du vieux Cadmus. »

<sup>2 «</sup> La fumée de l'encens, composée des prières des saints, s'élève de la main de l'ange devant Dieu. » (Apoealypse, ch. VIII, v. 4.)

<sup>3</sup> Ce sont les paroles qu'adressaient aux Juiss ceux qui les avaient conduits

Où vos voix si souvent, se mêlant à mes pleurs, De la triste Sion célèbrent les malheurs.

UNE ISRAÉLITE chante seule.

Déplorable Sion, qu'as-tu fait de ta gloire 1?

Tout l'univers admirait ta splendeur:

Tu n'es plus que poussière; et de cette grandeur
Il ne nous reste plus que la triste mémoire.

Sion, jusques au ciel élevée autrefois,

Jusqu'aux enfers maintenant abaissée,

Puissé-je demeurer sans voix,

Si dans mes chants ta douleur retracée

Jusqu'au dernier soupir n'occupe ma pensée 2!

TOUT LE CHOEUR.

O rives du Jourdain! ô champs aimés des cieux!
Sacrés monts, fertiles vallées
Par cent miracles signalées!
Du doux pays de nos aïeux
Serons-nous toujours exilées?

UNE ISRAÉLITE, seule.

Quand verrai-je, ô Sion! relever tes remparts, Et de tes tours les magnifiques faîtes? Quand verrai-je de toutes parts Tes peuples en chantant accourir à tes fêtes?

captifs à Babylone : « Ceux qui nous avaient enlevés nous disaient : « Chantez-« nous quelqu'un des cantiques de Sion. » (Ps. XXXXVI, v. 4.)

<sup>1</sup> Dans Esther et dans Athalie, Racine a voulu nous donner une idée des chœurs des anciennes tragédies grecques; mais il n'a pas poussé l'imitation jusqu'à rendre le chœur permanent sur la scène. Les chœurs d'Esther ne sont que le cortége particulier de la reine, et ne sont pas toujours intimement liés à l'action. Cet essai a donné lieu à Racine de faire briller un nouveau genre de talent, et de montrer qu'il était aussi habile à manier la lyre qu'à chausser le cothurne. Rien n'égale la sublimité, le sentiment et la grâce touchante répandus dans les chœurs de Racine; notre littérature n'a point de plus belles odes: c'est le langage des prophètes; c'est la poésie des écrivains sacrés dans tout son éclat. (G.)

<sup>2 «</sup> Que ma langue soit attachée à mon gosier, si je ne me souviens pas de toi, si je ne me propose pas Jérusalem comme le principal objet de majoie. (*Ps.* cxxxv1, v, 7 et 8.)

230 ESTHER.

TOUT LE CHŒUR.

O rives du Jourdain! ô champs aimés des cieux!
Sacrés monts, fertiles vallées
Par cent miracles signalées!
Du doux pays de nos aïeux
Serons - nous toujours exilées?

## SCÈNE III

ESTHER, MARDOCHÉE, ÉLISE, LE CHŒUR.

#### ESTHER.

Quel profane en ce lieu s'ose avancer vers nous?
Que vois-je! Mardochée! O mon père, est-ce vous '?
Un ange du Seigneur sous son aile sacrée
A donc conduit vos pas et caché votre entrée?
Mais d'où vient cet air sombre, et ce cilice affreux,
Et cette cendre enfin qui couvre vos cheveux '?
Que nous annoncez-vous?

#### MARDOCHÉE.

O reine infortunée!

O d'un peuple innocent barbare destinée! Lisez, lisez l'arrêt détestable, cruel... Nous sommes tous perdus! et c'est fait d'Israël!

#### ESTHER.

Juste Ciel! tout mon sang dans mes veines se glace 3!

On doit de tous les Juifs exterminer la race. Au sanguinaire Aman nous sommes tous livrés;

<sup>1</sup> Quoi de plus frappant et de plus théâtral que cette entrée de Mardochée, qui vient, sous le sac, couvert de cendre et dans le deuil le plus affreux, apporter à Esther la nouvelle de la proscription des Juifs? (G.)

 $<sup>^2</sup>$  « Mardochée, ayant appris cela, déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac, et se couvrit la tête de cendre. » (Esth., ch. ıv, v. 1.)

<sup>3</sup> Racine avait oublié qu'il avait déjà mis ce vers, mot pour mot, dans la bouche d'OEnone. (Phèdre, act. V, sc. III.) (G.)

Les glaives, les couteaux sont déjà préparés:
Toute la nation à la fois est proscrite.
Aman, l'impie Aman, race d'Amalécite,
A pour ce coup funeste armé tout son crédit;
Et le roi, trop crédule, a signé cet édit.
Prévenu contre nous par cette bouche impure,
Il nous croit en horreur à toute la nature:
Ses ordres sont donnés, et dans tous ses États
Le jour fatal est pris pour tant d'assassinats.
Cieux, éclairerez - vous cet horrible carnage!
Le fer ne connaîtra ni le sexe ni l'âge 1;
Tout doit servir de proie aux tigres, aux vautours:
Et ce jour effroyable arrive dans dix jours 2.

#### ESTHER

O Dieu, qui vois former des desseins si funestes, As-tu donc de Jacob abandonné les restes?

UNE DES PLUS JEUNES ISRAÉLITES.
Ciel I qui nous défendra, si tu ne nous défends?

Ciel! qui nous défendra, si tu ne nous défends?

MARDOCHÉE.

Laissez les pleurs, Esther, et ces jeunes enfants.

En vous est tout l'espoir de vos malheureux frères; Il faut les secourir : mais les heures sont chères; Le temps vole, et bientôt amènera le jour Où le nom des Hébreux doit périr sans retour. Toute pleine du feu de tant de saints prophètes, Allez, osez au roi déclarer qui vous êtes.

#### ESTHER.

Hélas! ignorez-vous quelles sévères lois Aux timides mortels cachent ici les rois? Au fond de leur palais leur majesté terrible

<sup>1</sup> Comme toute cette poésie est hardiment et naturellement figurée! On avait exprimé cette idée; mais qui avait dit que le fer ne connaîtrait ni sexe, ni âge? (L.) Homère a été encore plus hardi: il prête au fer du guerrier le désir de percer le corps de l'ennemi. (G.)

<sup>2</sup> Esther, ch. XIII, v. 6.

232 ESTHER.

Affecte à leurs suiets de se rendre invisible; Et la mort est le prix de tout audacieux 1 Qui sans être appelé se présente à leurs yeux, Si le roi dans l'instant, pour sauver le coupable, Ne lui donne à baiser son sceptre redoutable. Rien ne met à l'abri de cet ordre fatal, Ni le rang, ni le sexe; et le crime est égal. Moi-mème sur son trône, à ses côtés assise, Je suis à cette loi comme une autre soumise: Et, sans le prévenir, il faut pour lui parler Ou'il me cherche, ou du moins gu'il me fasse appeler.

MARDOCHÉE.

Quoi! lorsque vous voyez périr votre patrie, Pour quelque chose, Esther, vous comptez votre vie! Dieu parle : et d'un mortel vous craignez le courroux! Que dis-je? votre vie, Esther, est-elle à vous? N'est-elle pas au sang dont vous êtes issue? N'est-elle pas à Dieu, dont vous l'avez reçue? Et qui sait, lorsqu'au trône il conduisit vos pas 2, Si pour sauver son peuple il ne vous gardait pas? Songez-y bien; ce Dieu ne vous a pas choisie Pour être un vain spectacle aux peuples de l'Asie, Ni pour charmer les yeux des profanes humains : Pour un plus noble usage il réserve ses saints. S'immoler pour son nom et pour son héritage, D'un enfant d'Israël voilà le vrai partage: Trop heureuse pour lui de hasarder vos jours! Et quel besoin son bras a - t-il de nos secours? Oue peuvent contre lui tous les rois de la terre? En vain ils s'uniraient pour lui faire la guerre: Pour dissiper leur ligue il n'a qu'à se montrer;

<sup>1</sup> Esther devait d'autant plus craindre pour sa vie en paraissant devant Assuérus sans son ordre, qu'il y avait trente jours, dit l'Écriture, que le roi ne l'avait appelée. (G.) Voyez Esth., ch. iv, v. 10 et 11.

<sup>2</sup> Esth., ch. IV, v. 14.

Il parle, et dans la poudre il les fait tous rentrer!. Au seul son de sa voix la mer fuit, le ciel tremble 2; Il voit comme un néant tout l'univers ensemble; Et les faibles mortels, vains jouets du trépas, Sont tous devant ses yeux comme s'ils n'étaient pas 3.

S'il a permis d'Aman l'audace criminelle, Sans doute qu'il voulait éprouver votre zèle. C'est lui qui, m'excitant à vous oser chercher, Devant moi, chère Esther, a bien voulu marcher: Et s'il faut que sa voix frappe en vain vos oreilles, Nous n'en verrons pas moins éclater ses merveilles. Il peut confondre Aman, il peut briser nos fers Par la plus faible main qui soit dans l'univers; Et vous, qui n'aurez point accepté cette grâce, Vous périrez peut-être et toute votre race 4.

#### ESTHER.

Allez: que tous les Juifs dans Suse répandus, A prier avec vous jour et nuit assidus, Me prêtent de leurs vœux le secours salutaire, Et pendant ces trois jours gardent un jeûne austère <sup>5</sup>. Déjà la sombre nuit a commencé son tour · Demain, quand le soleil rallumera le jour,

Il parle, et nous voyons leurs trônes mis en pondre. (CANT. tiré du Ps. XLXII.

est une imitation bien languissante de celui de Racine. (G.)

¹ Voilà du sublime tel qu'on n'en trouve point dans les tragédies profanes de Racine, ni même dans Corneille. Le vers de J.-B. Rousseau.

<sup>2</sup> La mer fuit est une image empruntée du Ps. cxin, v. 3, Mare vidit, et fugit. Le ciel tremble est une idée d'Homère, que Virgile et Ovide ont imitée. Remarquons que ce vers, dont l'harmonie est si forte, est composé tout entier de monosyllabes, à l'exception du mot tremble, dont la deuxième est étouffée par l'e muet. (G).

<sup>3</sup> Omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram ea. (Isaïe, ch. xL, v. 17.)

<sup>\*</sup> Tout ce discours de Mardochée est d'une force et d'une éloquence vraiment divines. L'effet qu'il produit sur Esther est frappant et vraiment théâtral : elle n'oppose plus rien aux ordres de Dieu, qui lui parle par la bouche du prophète ; elle ne raisonne plus, elle obéit. (G.)

<sup>8</sup> Esth., ch. 1V, v. 46.

Contente de périr, s'il faut que je périsse, J'irai pour mon pays m'offrir en sacrifice. Qu'on s'éloigne un moment.

(Le chœur se retire vers le fond du théâtre.)

## SCÈNE IV ESTHER, ÉLISE, LE CHŒUR.

#### ESTHER.

O mon souverain Roi 1,

Me voici donc tremblante et seule devant toi! Mon père mille fois m'a dit dans mon enfance Qu'avec nous tu juras une sainte alliance, Ouand pour te faire un peuple agréable à tes yeux, Il plut à ton amour de choisir nos aïeux : Même tu leur promis de ta bouche sacrée Une postérité d'éternelle durée. Hélas! ce peuple ingrat a méprisé ta loi. La nation chérie a violé sa foi; Elle a répudié son époux et son père 2, Pour rendre à d'autres dieux un honneur adultère : Maintenant elle sert sous un maître étranger. Mais c'est peu d'être esclave, on la veut égorger : Nos superbes vainqueurs, insultant à nos larmes, Imputent à leurs dieux le bonheur de leurs armes, Et veulent aujourd'hui qu'un même coup mortel Abolisse ton nom, ton peuple et ton autel. Ainsi donc un perfide, après tant de miracles,

<sup>1</sup> Esth., ch. XIV, v. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Répudier son époux et son père, manière énergique d'exprimer que la nation juive a renoncé à son Dieu. Cette hardiesse est d'autant plus heureuse, que Sion est toujours présentée, dans l'Ecriture, comme l'épouse que Dieu avait choisie. Toute autre expression eût affaibli l'idée du poéte. C'est un crime de renier son Dieu: alors on ne croit plus; mais le répudier, c'est y croire, et y renoncer. Il y a à la fois mépris et ingratitude. (G.)

Pourrait anéantir la foi de tes oracles, Ravirait aux mortels le plus cher de tes dons, Le Saint que tu promets, et que nous attendons? Non, non, ne souffre pas que ces peuples farouches, Ivres de notre sang, ferment les seules bouches Qui dans tout l'univers célèbrent tes bienfaits; Et confonds tous ces dieux, qui ne furent jamais. Pour moi, que tu retiens parmi ces infidèles, Tu sais combien je hais leurs fêtes criminelles, Et que je mets au rang des profanations Leur table, leurs festins et leurs libations : Que même cette pompe où je suis condamnée, Ce bandeau dont il faut que je paraisse ornée Dans ces jours solennels à l'orgueil dédiés, Seule et dans le secret je le foule à mes pieds; Qu'à ces vains ornements je préfère la cendre, Et n'ai de goût qu'aux pleurs que tu me vois répandre. J'attendais le moment marqué dans ton arrêt, Pour oser de ton peuple embrasser l'intérêt: Ce moment est venu, ma prompte obéissance Va d'un roi redoutable affronter la présence. C'est pour toi que je marche, accompagne mes pas Devant ce fier lion qui ne te connaît pas; Commande en me voyant que son courroux s'apaise; Et prête à mes discours un charme qui lui plaise. Les orages, les vents, les cieux te sont soumis: Tourne enfin ta fureur contre nos ennemis 1.

<sup>1</sup> Cette prière est d'une éloquence touchante, animée de l'enthousiasme des écrivains sacrés; et l'auteur a su y placer en images et en mouvements les faits principaux qui peuvent intéresser au sort des Juifs, ce qui est un mérite dans son plan. (L.)

## SCÈNE V

(Toute cette scène est chantée.)

#### LE CHOEUR.

UNE ISRAÉLITE, seule.

Pleurons et gémissons, mes fidèles compagnes;
A nos sanglots donnons un libre cours:
Levons les yeux vers les saintes montagnes d'
D'où l'innocence attend tout son secours.

O mortelles alarmes!

Tout Israël périt. Pleurez, mes tristes yeux : Il ne fut jamais sous les cieux Un si juste sujet de larmes.

TOUT LE CHOEUR.

O mortelles alarmes!

UNE AUTRE ISRAÉLITE.

N'était-ce pas assez qu'un vainqueur odieux De l'auguste Sion eût détruit tous les charmes, Et trainé ses enfants captifs en mille lieux?

TOUT LE CHOEUR.

O mortelles alarmes!

LA MÊME ISRAÉLITE.

Faibles agneaux livrés à des loups furieux, Nos soupirs sont nos seules armes.

TOUT LE CHOEUR.

O mortelles alarmes!

UNE ISBAÉLITE.

Arrachons, déchirons tous ces vains ornements Qui parent notre tête.

UNE AUTRE.

Revêtons - nous d'habillements Conformes à l'horrible fète

<sup>1</sup> Levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mihi. (Ps. cxx, v. 1.)

Que l'impie Aman nous apprête.

Arrachons, déchirons tous ces vains ornements Qui parent notre tête.

UNE ISRAÉLITE.

Quel carnage de toutes parts! On égorge à la fois les enfants, les vieillards;

Et la sœur et le frère, Et la fille et la mère,

Le fils dans les bras de son père!

Que de corps entassés, que de membres épars,

Privés de sépulture!

Grand Dieu tes saints sont la pâture

Des tigres et des léopards!

UNE DES PLUS JEUNES ISRAÉLITES.

Hélas! si jeune encore,

Par quel crime ai-je pu mériter mon malheur?

Ma vie à peine a commencé d'éclore:

Je tomberai comme une fleur

Qui n'a vu qu'une aurore.

Hélas! si jeune encore,

Par quel crime ai-je pu mériter mon malheur <sup>1</sup>?

UNE AUTRE.

Des offenses d'autrui malheureuses victimes, Que nous servent, hélas! ces regrets superflus? Nos pères ont péché, nos pères ne sont plus,

Et nous portons la peine de leurs crimes.

TOUT LE CHOEUR.

Le Dieu que nous servons est le Dieu des combats : Non, non, il ne souffrira pas Ou'on égorge ainsi l'innocence.

<sup>1</sup> La répétition de ces deux vers est touchante. Racine ne se contente pas de varier la mesure de ses vers, il varie aussi le ton. Après la peinture horrible du carnage, il peint un enfant qui se plaint. Ces différents contrastes servent beaucoup à animer le style. (L. B.)

UNE ISRAÉLITE, seule. Hé quoi! dirait l'impiété, Où donc est-il ce Dieu si redouté Dont Israël nous vantait la puissance?

UNE AUTRE.

Ce Dieu jaloux, ce Dieu victorieux,
Frémissez, peuples de la terre,
Ce Dieu jaloux, ce Dieu victorieux,
Est le seul qui commande aux cieux:
Ni les éclairs ni le tonnerre
N'obéissent point à vos dieux.

UNE AUTRE.

Il renverse l'audacieux.

UNE AUTRE.

Il prend l'humble sous sa défense.

TOUT LE CHŒUR.

Le Dieu que nous servons est le Dieu des combats : Non, non, il ne souffrira pas Ou'on égorge ainsi l'innocence.

DEUX ISBAÉLITES.

O Dieu, que la gloire couronne, Dieu, que la lumière environne, Qui vole sur l'aile des vents, Et dont le trône est porté par les anges;

Dieu, qui veut bien que de simples enfants

Avec eux chantent tes louanges;

TOUT LE CHŒUR.

Tu vois nos pressants dangers; Donne à ton nom la victoire; Ne souffre point que ta gloire Passe à des dieux étrangers.

<sup>1</sup> Amictus lumine sicut vestimento... qui ambulas super pennas ventorum. (Ps. ciii, v. 4 et 5.) — Et ascendit super Cherubim, et volavit, et lapsus est super pennas venti. (I Reg., ch. XII, v. 12)

UNE ISRAÉLITE, seule.

Arme-toi, viens nous défendre :

Descends, tel qu'autrefois la mer te vit descendre.

Que les méchants apprennent aujourd'hui

A craindre ta colère.

Qu'ils soient comme la poudre et la paille légère Que le vent chasse devant lui <sup>1</sup>.

Tu vois nos pressants dangers;

Donne à ton nom la victoire; Ne souffre pas que ta gloire Passe à des dieux étrangers.

1 Sint tanquam pulvis ante faciem venti. (Ps. xxiv, v. 5.) — Et sicut stipulam ante faciem venti. (Ps. Lxxxii, v. 12.) — Il est curieux et instructif d'observer avec quel art deux grands poétes, ayant à rendre la même idée dans des sujets différents, ont su choisir la couleur la plus convenable, et l'harmonie propre au sujet. Les vers de Racine, qui sont une imprécation contre les méchants, respirent un ton plus véhément, une harmonie plus vigoureuse et plus fière que ceux de Jean-Baptiste Rousseau, qui n'expriment qu'une plainte touchante, et dont la teinte doit être douce et mélancolique:

Et votre souffle m'enlève De la terre des vivants, Gomme la feuille séchée, Qui, de sa tige arrachée; Devient le jouet des vents.

CANT. D'ÉZÉCHIAS. (G.)

FIN DU PREMIER ACTE.

240 ESTHER.

## ACTE DEUXIÈME

Le théâtre représente la chambre où est le trône d'Assuérus.

## SCÈNE I AMAN, HYDASPE.

#### AMAN.

Hé quoi! lorsque le jour ne commence qu'à luire, Dans ce lieu redoutable oses-tu m'introduire!?

Vous savez qu'on s'en peut reposer sur ma foi : Que ces portes, seigneur, n'obéissent qu'à moi <sup>2</sup>. Venez. Partout ailleurs on pourrait nous entendre.

#### AMAN.

Quel est donc le secret que tu me veux apprendre?

HYDASPE.

Seigneur, de vos bienfaits mille fois honoré, Je me souviens toujours que je vous ai juré D'exposer à vos yeux, par des avis sincères, Tout ce que ce palais renferme de mystères. Le roi d'un noir chagrin paraît enveloppé; Quelque songe effrayant cette nuit l'a frappé. Pendant que tout gardait un silence paisible, Sa voix s'est fait entendre avec un cri terrible.

<sup>1</sup> Ce lieu est la chambre même où est le trône d'Assuérus. Le sujet ne permettait pas au poëte une observation plus exacte de l'unité de lieu. La scène se passe dans l'enceinte du palais d'Assuérus, mais dans divers appartements de ce pulais (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce vers est admirable et parfaitement dans le style oriental. *Ces portes* jouent un grand rôle dans l'Orient, où il est difficile d'approcher de celles qui renferment les rois et les grands. (L.)

J'ai couru. Le désordre était dans ses discours : Il s'est plaint d'un péril qui menaçait ses jours ; Il parlait d'ennemi, de ravisseur farouche ; Mème le nom d'Esther est sorti de sa bouche. Il a dans ces horreurs passé toute la nuit. Enfin, las d'appeler un sommeil qui le fuit, Pour écarter de lui ces images funèbres , Il s'est fait apporter ces annales célèbres <sup>1</sup> Où les faits de son règne, avec soin amassés , Par de fidèles mains chaque jour sont tracés ; On y conserve écrits le service et l'offense : Monuments éternels d'amour et de vengeance. Le roi, que j'ai laissé plus calme dans son lit, D'une oreille attentive écoute ce récit.

#### AMAN.

De quel temps de sa vie a -t-il choisi l'histoire?

Il revoit tous ces temps si remplis de sa gloire , Depuis le fameux jour qu'au trône de Cyrus Le choix du sort plaça l'heureux Assuérus<sup>2</sup>.

#### AMAN.

Ce songe, Hydaspe, est donc sorti de son idée?

HYDASPE.

Entre tous les devins fameux dans la Chaldée, Il a fait assembler ceux qui savaient le mieux Lire en un songe obscur les volontés des Cieux.... Mais quel trouble vous-même aujourd'hui vous agite? Votre âme en m'écoutant paraît tout interdite 3:

<sup>1</sup> Cet usage des rois de Perse, qui prenaient soin de conserver la mémoire de ce qui se passait de plus mémorable sous leur règne, est attesté par Hérodote, liv. viu, et par Thucydide, liv. 1. (G.)

<sup>2</sup> On a déjà vu, dans la préface d'Esther, que Racine avait adopte l'opinion de dom Calmet et de quelques autres savants interprètes qui pensent qu'Assuerus est le même que Darius fils d'Hystaspe. (G.)

<sup>3</sup> Imité de Sophocle: « Je ne sais quel trouble soudain rend, pendant que je vous ecoute, mon âme interdite et tremblante. » (OEdipe-roi.)

L'heureux Aman a-t-il quelques secrets ennuis?

Peux-tu le demander dans la place où je suis?
Haï, craint, envié, souvent plus misérable
Que tous les malheureux que mon pouvoir accable!

HYDASPE.

Hé! qui jamais du Ciel eut des regards plus doux? Vous voyez l'univers prosterné devant vous.

AMAN.

L'univers! Tous les jours un homme..., un vil esclave, D'un front audacieux me dédaigne et me brave.

HYDASPE.

Quel est cet ennemi de l'État et du roi?

AMAN.

Le nom de Mardochée est-il connu de toi?

HYDASPE.

Qui? ce chef d'une race abominable, impie?

AMAN.

Oui, lui-même.

HYDASPE.

Hé, seigneur! d'une si belle vie Un si faible ennemi peut-il troubler la paix?

AMAN.

L'insolent devant moi ne se courba jamais 1. En vain de la faveur du plus grand des monarques Tout révère à genoux les glorieuses marques; Lorsque d'un saint respect tous les Persans touchés N'osent lever leurs fronts à la terre attachés 2,

<sup>2</sup> Voltaire affaiblit ce tour, en ótant l'inversion, lorsqu'il fait dire à son Mabomet, act. II, sc. v :

¹ Voyez Esth., ch. III, v. 2. — Ce n'était point par insolence ni par orgueil que Mardochée refusait cet hommage au favori d'Assuérus; c'était par principe de re-ligion; et ce noble motif, qui relève encore le caractère de ce vertueux Israélite, est clairement énoncé dans l'éloquente prière que l'histoire sacrée met dans sa bouche. (Esth., ch. XIII, v. 12. 13, 14.)

Lui, fièrement assis et la tête immobile, Traite tous ces honneurs d'impiété servile, Présente à mes regards un front séditieux, Et ne daignerait pas au moins baisser les yeux. Du palais cependant il assiége la porte : A quelque heure que j'entre, Hydaspe, ou que je sorte, Son visage odieux m'afflige et me poursuit : Et mon esprit troublé le voit encor la nuit. Ce matin j'ai voulu devancer la lumière : Je l'ai trouvé couvert d'une affreuse poussière, Revêtu de lambeaux, tout pâle; mais son œil 1 Conservait sous la cendre encor le même orgueil. D'où lui vient, cher ami, cette impudente audace: Toi qui dans ce palais vois tout ce qui s'y passe, Crois-tu que quelque voix ose parler pour lui? Sur quel roseau fragile a-t-il mis son appui? HYDASPE.

Seigneur, vous le savez, son avis salutaire Découvrit de Tharès le complot sanguinaire. Le roi promit alors de le récompenser : Le roi depuis ce temps paraît n'y plus penser.

AMAN.

Non, il faut à tes yeux dépouiller l'artifice : J'ai su de mon destin corriger l'injustice : Dans les mains des Persans jeune enfant apporté , Je gouverne l'empire où je fus acheté ; Mes richesses des rois égalent l'opulence; Environné d'enfants, soutiens de ma puissance,

<sup>1</sup> Comme ce vers est coupé par ces mots tout pâte, dont l'effet est pittoresque à l'imagination et à l'oreille! (L.)

<sup>2</sup> Aman, troublé par sa haine, n'est occupé que de l'insolence de Mardochée; et, tout entier au dépit et à la vengeance, il répond à sa passion plus qu'aux discours d'Hydaspe. (G.)

<sup>3</sup> Opposition hardie qui nous fait voir dans celui qui gouverne l'empire le même homme qui y fut vendu comme esclave. Ce n'est pas la une antithèse puérile, mais un contraste frappant. On ne peut dire plus en moins de mots. (G.)

Il ne manque à mon front que le bandeau royal : Cependant (des mortels aveuglement fatal!) De cet amas d'honneur la douceur passagère Fait sur mon cœur à peine une atteinte légère; Mais Mardochée, assis aux portes du palais¹, Dans ce cœur malheureux enfonce mille traits; Et toute ma grandeur me devient insipide Tandis que le soleil éclaire ce perfide².

#### HYDASPE.

Vous serez de sa vue affranchi dans dix jours : La nation entière est promise aux vautours <sup>3</sup>.

## AMAN.

Ah! que ce temps est long à mon impatience!
C'est lui (je te veux bien confier ma vengeance<sup>4</sup>),
C'est lui qui, devant moi refusant de ployer<sup>5</sup>,
Les a livrés au bras qui doit les foudroyer.
C'était trop peu pour moi d'une seule victime<sup>6</sup>:
La vengeance trop faible attire un second crime.
Un homme tel qu'Aman lorsqu'on l'ose irriter,
Dans sa juste fureur ne peut trop éclater.
Il faut des châtiments dont l'univers frémisse:
Qu'on tremble en comparant l'offense et le supplice;
Que les peuples entiers dans le sang soient noyés.
Je veux qu'on dise un jour aux siècles effrayés:
Il fut des Juifs; il fut une insolente race;
Répandus sur la terre, ils en couvraient la face:

<sup>1</sup> Esth., ch. vi, v. 9 et 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tandis que pour tant que, tout le temps que, sens fort usité au XVII<sup>e</sup> siècle. Mais aujourd'hui tandis que et tant que ne sont pas synonymes. « Tandis que signifie un temps indéterminé: tant que signifie tout le temps déterminé par la phrase. (G.)

<sup>3</sup> Promise aux vautours, expression de la plus singuliere énergie, et que Racine ne doit qu'à lui seul. (G.)

<sup>4</sup> Ellipse, pour le motif de ma vengeance. (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dans le style noble, et surtout en vers, on dit ployer, et non pas plier. « Tout ploie quand Dieu le commande. » Bossuet. (L. RACINE.)

<sup>6</sup> Esth., ch. 111, v. 6.

Un seul osa d'Aman attirer le courroux ; Aussitôt de la terre ils disparurent tous.

HYDASPE.

Ce n'est donc pas, seigneur, le sang amalécite Dont la voix à les perdre en secret vous excite?

AMAN.

Je sais que, descendu de ce sang malheureux, Une éternelle haine a dû m'armer contre eux; Ou'ils firent d'Amalec un indigne carnage 1; Que, jusqu'aux vils troupeaux, tout éprouva leur rage; Qu'un déplorable reste à peine fut sauvé : Mais, crois-moi, dans le rang où je suis élevé, Mon âme, à ma grandeur tout entière attachée, Des intérêts du sang est faiblement touchée. Mardochée est coupable : et que faut-il de plus? Je prévins donc contre eux l'esprit d'Assuérus: J'inventai des couleurs; j'armai la calomnie; J'intéressai sa gloire; il trembla pour sa vie; Je les peignis puissants, riches, séditieux 2; Leur Dieu même ennemi de tous les autres dieux. Jusqu'à quand souffre-t-on que ce peuple respire 3, Et d'un culte profane infecte votre empire? Étrangers dans la Perse, à nos lois opposés, Du reste des humains ils semblent divisés, N'aspirent qu'à troubler le repos où nous sommes, Et, détestés partout, détestent tous les hommes 4. Prévenez, punissez leurs insolents efforts;

<sup>1</sup> Aman descendait du roi Agag, qui fut pris et épargné par Saül. I Reg , ch. 1, v. 45. (L. R.)

<sup>2</sup> Esth , ch. 111 , v. 8.

<sup>3</sup> Transition sublime! Aman, qui raconte à son confident ce qu'il a fait, adresse tout à coup la parole au roi, comme s'il était présent. Tacite, trompé par de faux mémoires, trace à peu près le même portrait des Juifs, dans ses *Histoires*, liv. v. (G.)

<sup>4</sup> Aman trouve la puissance et la religion des Juifs dangereuses à l'empire; mais ce n'est pas l'État qu'il a dessein de sauver, c'est Mardochée qu'il veut perdre. (MASSILLON, Petit Carême.)

De leur dépouilie enfin grossissez vos trésors 1.

Je dis; et l'on me crut. Le roi, dès l'heure mème,
Mit dans ma main le sceau de son pouvoir suprème:
Assure, me dit-il, le repos de ton roi;
Va, perds ces malheureux: leur dépouille est à toi 2.
Toute la nation fut ainsi condamnée.
Du carnage avec lui je réglai la journée.
Mais de ce traître enfin le trépas différé
Fait trop souffrir mon cœur de son sang altéré.
Un je ne sais quel trouble empoisonne ma joie.
Pourquoi dix jours encor faut-il que je le voie?

HYDASPE.

Et ne pouvez-vous pas d'un mot l'exterminer? Dites au roi, seigneur, de vous l'abandonner.

AMAN.

Je viens pour épier le moment favorable.

Tu connais comme moi ce prince inexorable:

Tu sais combien terrible en ses soudains transports,

De nos desseins souvent il rompt tous les ressorts.

Mais à me tourmenter ma crainte est trop subtile.

Mardochée à ses yeux est une âme trop vile.

HYDASPE.

Que tardez-vous? Allez, et faites promptement Élever de sa mort le honteux instrument<sup>3</sup>.

AMAN.

J'entends du bruit ; je sors. Toi, si le roi m'appelle...
HYDASPE.

Il suffit.

<sup>1</sup> Esth., ch. III, v. 9.

<sup>2</sup> Ibid., ch. III, v. 10 et 11.

<sup>3</sup> Ibid., ch. v. v. 14.

# SCÈNE II

# ASSUÉRUS, HYDASPE, ASAPH, SUITE D'ASSUÉRUS.

ASSUĖRUS.

Ainsi donc, sans cet ami fidèle, Deux traîtres dans son lit assassinaient leur roi? Qu'on me laisse; et qu'Asaph seul demeure avec moi.

# SCÈNE III 'ASSUÉRUS, ASAPH.

ASSUÈRUS, assis sur son trône.

Je veux bien l'avouer, de ce couple perfide
J'avais presque oublié l'attentat parricide:
Et j'ai pâli deux fois au terrible récit
Qui vient d'en retracer l'image à mon esprit.
Je vois de quel succès leur fureur fut suivie,
Et que dans les tourments ils laissèrent la vie.
Mais ce sujet zélé, qui d'un œil si subtil
Sut de leur noir complot développer le fil,
Qui me montra sur moi leur main déjà levée,
Enfin par qui la Perse avec moi fut sauvée,
Quel honneur pour sa foi, quel prix a-t-il reçu 1?
ASAPH.

On lui promit beaucoup : c'est tout ce que j'ai su.

O d'un si grand service oubli trop condamnable!

¹ Esth., ch. vi, v. 3. — Josèphe (Ant. Jud., liv. Xi, ch. 6) rapporte ainsi ce fait: « Assuérus, se faisant lire les annales de son règne, entendit: « Une pièce de terre a été donnée à celui-ci pour prix d'une belle action; celui-là a reçu des présents pour sa fidélité. Mais à la conspiration découverte par Mardochée, il remarqua que ce service était resté sans récompense; aussitôt il fit cesser la lecture, pour s'occuper de réparer l'oubli d'un si grand bienfait. »

Des embarras du trône effet inévitable! Des soins tumultueux un prince environné i Vers de nouveaux objets est sans cesse entraîné; L'avenir l'inquiète, et le présent le frappe : Mais plus prompt que l'éclair le passé nous échappe; Et, de tant de mortels à toute heure empressés A nous faire valoir leurs soins intéressés, Il ne s'en trouve point qui, touchés d'un vrai zèle, Prennent à notre gloire un intérêt fidèle, Du mérite oublié nous fassent souvenir, Trop prompts à nous parler de ce qu'il faut punir. Ah! que plutôt l'injure échappe à ma vengeance, Ou'un si rare bienfait à ma reconnaissance! Et qui voudrait jamais s'exposer pour son roi 2? Ce mortel qui montra tant de zèle pour moi Vit-il encore?

ASAPH.

Il voit l'astre qui vous éclaire.

Et que n'a-t-il plus tôt demandé son salaire? Quel pays reculé le cache à mes bienfaits?

ASAPH.

Assis le plus souvent aux portes du palais, Sans se plaindre de vous ni de sa destinée, Il y traîne, seigneur, sa vie infortunée.

ASSUÉRUS.

Et je dois d'autant moins oublier la vertu, Qu'elle-même s'oublie. Il se nomme, dis-tu?

Et quisquam numen Junonis adoret ?

¹ Ce discours d'Assuérus ne peut être regardé comme un lieu commun: il est si vrai, si naturel, si plein de sentiment! Il n'est point inutile à l'action, puisqu'il sert à excuser l'erreur et la crédulité du roi, complice sans le savoir de la cruauté d'Aman. On le plaint, parce qu'on voit qu'il est, de sa nature, juste et bienfaisant, et qu'il ne fait que le mal qu'on lui cache sous l'apparence du bien. (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce mouvement rappelle celui de Junon dans le premier livre de l'Éneide:

ASAPH.

Mardochée est le nom que je viens de vous lire.
ASSUÉRUS.

Et son pays?

ASAPH.

Seigneur , puisqu'il faut vous le dire , C'est un de ces captifs à périr destinés , Des rives du Jourdain sur l'Euphrate amenés.

ASSUÉBUS.

Il est donc Juif? O ciel! sur le point que la vie!
Par mes propres sujets m'allait être ravie,
Un Juif rend par ses soins leurs efforts impuissants!
Un Juif m'a préservé du glaive des Persans!
Mais, puisqu'il m'a sauvé, quel qu'il soit, il n'importe.
Holà! quelqu'un!

## SCÈNE IV

# ASSUÉRUS, HYDASPE, ASAPH.

HYDASPE.

Seigneur?

ASSUÉBUS.

Regarde à cette porte;

Vois s'il s'offre à tes yeux quelque grand de ma cour.

HYDASPE.

Aman à votre porte a devancé le jour 2.

ASSUÉRUS.

Qu'il entre. Ses avis m'éclaireront peut-être.

<sup>1</sup> Sur le point que se disait encore du temps de Racine; aujourd'hui on ne dit plus que sur le point de. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esth., ch. vi, v. 4 et 6. — L'usage des grands, dans tout l'Orient, était de se tenir à la porte de l'appartement du roi, en attendant qu'ils fussent appelés. (G.)

# SCÈNE V

## ASSUÉRUS, AMAN, HYDASPE, ASAPH.

ASSUÉRUS.

Approche, heureux appui du trône de ton maître, Ame de mes conseils, et qui seul tant de fois Du sceptre dans ma main as soulagé le poids. Un reproche secret embarrasse mon âme. Je sais combien est pur le zèle qui t'enflamme; Le mensonge jamais n'entra dans tes discours; Et mon intérèt seul est le but où tu cours. Dis-moi donc: que doit faire un prince magnanime Qui veut combler d'honneurs un sujet qu'il estime!? Par quel gage éclatant, et digne d'un grand roi, Puis-je récompenser le mérite et la foi? Ne donne point de borne à ma reconnaissance; Mesure tes conseils sur ma vaste puissance.

AMAN, à part.

C'est pour toi-même, Aman, que tu vas prononcer 2. Et quel autre que toi peut-on récompenser?

ASSUÉRUS.

Que penses-tu?

#### AMAY.

Seigneur, je cherche, j'envisage Des monarques persans la conduite et l'usage; Mais à mes yeux en vain je les rappelle tous; Pour vous régler sur eux, que sont-ils près de vous? Votre règne aux neveux doit servir de modèle<sup>3</sup>. Vous voulez d'un sujet reconnaître le zèle: L'honneur seul peut flatter un esprit généreux:

<sup>1</sup> Esth., ch. v1, v. 6.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Aux neveux, nepotibus, pour à nos neveux: tour latin, dont je crois qu'il n'existe point d'autre exemple. (G.)

Je voudrais donc, seigneur, que ce mortel heureux 1,
De la pourpre aujourd'hui paré comme vous-même,
Et portant sur le front le sacré diadème,
Sur un de vos coursiers pompeusement orné,
Aux yeux de vos sujets dans Suse fût mené;
Que, pour comble de gloire et de magnificence,
Un seigneur éminent en richesse, en puissance??
Enfin de votre empire après vous le premier,
Par la bride guidât son superbe coursier 3:
Et lui-même, marchant en habits magnifiques,
Criât à haute voix dans les places publiques:
« Mortels, prosternez-vous! c'est ainsi que le roi
« Honore le mérite, et couronne la foi. »

ASSUÉRUS.

Je vois que la sagesse elle-même t'inspire :
Avec mes volontés ton sentiment conspire.
Va, ne perds point de temps; ce que tu m'as dicté,
Je veux de point en point qu'il soit exécuté 4.
La vertu dans l'oubli ne sera plus cachée.
Aux portes du palais prends le Juif Mardochée,
C'est lui que je prétends honorer aujourd'hui:
Ordonne son triomphe et marche devant lui;
Que Suse par ta voix de son nom retentisse,
Et fais à son aspect que tout genou fléchisse 5.
Sortez tous.

AMAN, à part.

### Dieux!

<sup>1</sup> Esth., ch. vI, v. 8 et 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette qualification de seigneur est moderne. C'est cependant un titre que tous les poètes tragiques donnent aux rois et aux grands. (A. M.)

<sup>3</sup> Cette expression, par la bride, placée au commencement du vers, se trouve relevée et canoblie par le reste de la phrase, dont le style est pompeux. Ainsi Racine a su placer heureusement, dans la poésie la plus noble, les mots de pavé, de chiens, de boucs, de chevaux, etc. (G.)

<sup>4</sup> Esth., ch. vi, v. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il n'y a point d'exemples, dans aucune histoire, d'un orgueil aussi profondé-

# SCÈNE VI

Le prix est sans doute inouï;
Jamais d'un tel honneur un sujet n'a joui:
Mais plus la récompense est grande et glorieuse,
Plus même de ce Juif la race est odieuse,
Plus j'assure ma vie et montre avec éclat
Combien Assuérus redoute d'être ingrat.
On verra l'innocent discerné du coupable:
Je n'en perdrai pas moins ce peuple abominable;
Leur crime...

# SCÈNE VII

# ASSUÉRUS, ESTHER, ÉLISE, THAMAR, UNE PARTIE DU CHŒUR.

(Esther entre s'appuyant sur Elise; quatre Israélites soutiennent sa robe.)

## ASSUĖRUS.

Sans mon ordre on porte ici ses pas! Quel mortel insolent vient chercher le trépas? Gardes... C'est vous, Esther? quoi! sans être attendue?

Mes filles, soutenez votre reine éperdue. Je me meurs. Elle tombe évanouie.

ASSUÉRUS.

# Dieux puissants! quelle étrange pâleur

ment humilié, ni d'une punition appliquée plus juste à la faute. (L.) — Ceux qui disent qu'il n'y a rien de théâtral dans la tragédie d'Esther pourraient-îls montrer, dans les tragédies qu'ils vantent le plus, quelque coup de théâtre plus frappant que celui de la surprise d'Aman, ou plutôt du coup de foudre qui tombe sur lau moment où il s'y attend le moins? Quel tableau du méchant pris dans le piége que son orgueil vient de tendre à son roi! comme tous les spectateurs jouissent de la confusion et du désespoir de ce misérable! Cette situation réunit le double intérêt qu'inspirent la vertu récompensée et le crime puni. (G.)

De son teint tout à coup efface la couleur? Esther, que craignez-vous? suis-je pas votre frère!? Est-ce pour vous qu'est fait un ordre si sévère? Vivez: le sceptre d'or que vous tend cette main Pour vous de ma clémence est un gage certain.

#### ESTHER.

Quelle voix salutaire ordonne que je vive, Et rappelle en mon sein mon âme fugitive?

Ne connaissez - vous pas la voix de votre époux ? Encore un coup , vivez , et revenez à vous.

### ESTHER.

Seigneur, je n'ai jamais contemplé qu'avec crainte <sup>2</sup> L'auguste majesté sur votre front empreinte; Jugez combien ce front irrité contre moi Dans mon àme troublée a dù jeter d'effroi : Sur ce trône sacré qu'environne la foudre J'ai cru vous voir tout prèt à me réduire en poudre. Hélas! sans frissonner quel cœur audacieux Soutiendrait les éclairs qui partaient de vos yeux? Ainsi du Dieu vivant la colère étincelle <sup>3</sup>...

## ASSUĖRUS.

O soleil! ô flambeaux de lumière immortelle!

Je me trouble moi-mème; et sans frémissement

Je ne puis voir sa peine et son saisissement.

Calmez, reine, calmez la frayeur qui vous presse.

Du cœur d'Assuérus souveraine maîtresse,

Éprouvez seulement son ardente amitié.

<sup>1</sup> Esth. ch. xv, v. 12 et 11. — Suis-je pas, pour ne suis-je pas, licence dont les auteurs du xviie siècle usent assez fréquemment.

<sup>2</sup> Esth., ch, xv, v. 46.

<sup>3</sup> La colère étincelle, expression hardie et poétique, dont Racine a pu trouver l'idée dans Virgile: Ignescunt iræ (.Eneid., 1x, 66), mais qui, bien des siècles avant Virgile, avait été consacrée par l'usage qu'en fait l'Ecriture: Exardescet sicut ignis ira tua. (Ps. LXXXVIII, 45.) (G.)

Faut-il de mes États vous donner la moitié!

Ah! se peut-il qu'un roi craint de la terre entière, Devant qui tout fléchit et baise la poussière, Jette sur son esclave un regard si serein, • Et m'offre sur son cœur un pouvoir souverain?

ASSUÉBUS.

Crovez-moi, chère Esther, ce sceptre, cet empire 2, Et ces profonds respects que la terreur inspire, A leur pompeux éclat mèlent peu de douceur, Et fatiguent souvent leur triste possesseur. Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce Oui me charme toujours, et jamais ne me lasse. De l'aimable vertu doux et puissants attraits! Tout respire en Esther l'innocence et la paix : Du chagrin le plus noir elle écarte les ombres, Et fait des jours sereins de mes jours les plus sombres; Oue dis-je? sur ce trône assis auprès de vous, Des astres ennemis je crains moins le courroux 3, Et crois que votre front porte à mon diadème Un éclat qui le rend respectable aux dieux même. Osez donc me répondre, et ne me cachez pas Ouel sujet important conduit ici vos pas. Ouel intérèt, quels soins vous agitent, vous pressent 4? Je vois qu'en m'écoutant vos yeux au Ciel s'adressent. Parlez: de vos désirs le succès est certain, Si ce succès dépend d'une mortelle main.

<sup>1</sup> Esth., ch. v, v. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tout ce morceau est d'un charme de diction pour l'oreille, et encore plus pour l'ame, au-dessus duquel on n'imagine rien. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cette expression d'astres-ennemis, si belle, si poétique par elle-même, a de plus le mérite de la convenance dans la bouche d'un prince qui adorait le soleil et les astres, et qui croyait à l'astrologie. (L. B.)

<sup>4</sup> Soins est plus faible qu'intérêt; mais en poésie, soins dit plus qu'en prose, et même équivaut à inquiétudes. (G.)

O bonté qui m'assure autant qu'elle m'honore!! Un intérêt pressant veut que je vous implore : J'attends ou mon malheur ou ma félicité; Et tout dépend, seigneur, de votre volonté. Un mot de votre bouche, en terminant mes peines, Peut rendre Esther heureuse entre toutes les reines.

## ASSUÉRUS.

Ah! que vous enflammez mon désir curieux! ESTHER.

Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant vos yeux, Si jamais à mes vœux vous fûtes favorable, Permettez, avant tout, qu'Esther puisse à sa table Recevoir aujourd'hui son souverain seigneur, Et qu'Aman soit admis à cet excès d'honneur?. J'oserai devant lui rompre ce grand silence; Et j'ai pour m'expliquer besoin de sa présence.

## ASSUÉRUS.

Dans quelle inquiétude, Esther, vous me jetez! Toutefois qu'il soit fait comme vous souhaitez.

(A ceux de sa suite.)

Vous, que l'on cherche Aman; et qu'on lui fasse entendre Qu'invité chez la reine, il ait soin de s'y rendre 3.

<sup>1</sup> Massure ne signifie pas me rassure; et c'est me rassure que l'auteur entend (Volt.)

<sup>2</sup> Esth., ch. v, v. 8.

<sup>3 «</sup> Qu'on appelle Aman, dit le roi aussitôt, afin qu'il obéisse à la volonté de la reine. » (Esth., ch. v, v. 5.) — C'était la plus grande faveur à laquelle on pouvait prétendre dans la Perse. Rarement les rois admettaient à leur table leur mère, jamais leur épouse. (L. R.)

## SCÈNE VIII

ASSUÉRUS, ESTHER, ÉLISE, THAMAR, HYDASPE, UNE PARTIE DU CHŒUR.

### HYDASPE.

Les savants Chaldéens, par vos ordres appelés, Dans cet appartement, seigneur, sont assemblés. ASSUÉRUS.

Princesse, un songe étrange occupe ma pensée:
Vous-même en leur réponse êtes intéressée.
Venez, derrière un voile écoutant leurs discours,
De vos propres clartés me prêter le secours<sup>1</sup>.
Je crains pour vous, pour moi, quelque ennemi perfide.

ESTHER.

Suis-moi, Thamar. Et vous, troupe jeune et timide, Sans craindre ici les yeux d'une profane cour, A l'abri de ce trône attendez mon retour.

# SCÈNE IX

Cette scène est partie déclamée et partie chantée.

## ÉLISE, UNE PARTIE DU CHŒUR.

## ĖLISE.

Que vous semble, mes sœurs, de l'état où nous sommes?
D'Esther, d'Aman, qui le doit emporter?
Est-ce Dieu, sont-ce les hommes,
Dont les œuvres vont éclater?
Vous avez vu quelle ardente colère
Allumait de ce roi le visage sévère.
UNE ISRAÉLITE.
Des éclairs de ses yeux l'œil était ébloui,

<sup>1</sup> Clartés est ici pour lumières.

UNE AUTRE.

Et sa voix m'a paru comme un tonnerre horrible. ÉLISE.

Comment ce courroux si terrible En un moment s'est-il évanoui?

UNE ISRAÉLITE chante.
Un moment a changé ce courage inflexible :

Le lion rugissant est un agneau paisible. Dieu, notre Dieu sans doute a versé dans son cœur Cet esprit de douceur<sup>1</sup>.

LE CHOEUR chante.

Dieu, notre Dieu sans doute a versé dans son cœur Cet esprit de douceur..

> LA MÊME ISRAÉLITE chante. Tel qu'un ruisseau docile <sup>2</sup>

Obéit à la main qui détourne son cours, Et, laissant de ses eaux partager le secours, Va rendre tout un champ fertile:

Dieu, de nos volontés arbitre souverain, Le cœur des rois est ainsi dans ta main.

ÉLISE

Ah! que je crains, mes sœurs, les funestes nuages Qui de ce prince obscurcissent les yeux! Comme il est avenglé du culte de ses dieux?

UNE ISRAÉLITE.

Il n'atteste jamais que leurs noms odieux.

UNE AUTRE.

Aux feux inanimés dont se parent les cieux 3

<sup>1</sup> Esth., ch. v, v. 2.

<sup>2</sup> Ce vers est une imitation d'un verset du livre des Proverbes déjà cité, acte les, scène 4 re.

<sup>3</sup> Louis Racine s'est approprié cette belle expression :

Aux feux inanimés qui rouleut sur leurs têtes. (La Religion, ch. III.)
C'est un fils qui hérite de son père; mais en passant entre ses mains, le bien a
perdu quelque chose de sa valeur; dont se parent les cieux, a plus de grâce que
qui rouleut sur leurs têtes. (G.)

Il rend de profanes hommages.

UNE AUTRE.

Tout son palais est plein de leurs images.

Malheureux, vous quittez le maître des humains Pour adorer l'ouvrage de vos mains 1!

UNE ISRAELITE chante.

Dieu d'Israël, dissipe enfin cette ombre : Des larmes de tes saints quand seras-tu touché? Quand sera le voile arraché

Qui sur tout l'univers jette une nuit si sombre? Dieu d'Israël, dissipe enfin cette ombre : Jusqu'à quand seras-tu caché?

UNE DES PLUS JEUNES ISRAÉLITES.

Parlons plus bas, mes sœurs. Ciel! si quelque infidèle, Écoutant nos discours, nous allait déceler!

ÉLISE.

Quoi! fille d'Abraham, une crainte mortelle Semble déjà vous faire chanceler! Hé! si l'impie Aman, dans sa main homicide, Faisant luire à vos yeux un glaive menaçant, A blasphémer le nom du Tout-Puissant Voulait forcer votre bouche timide!

UNE AUTRE ISRAÉLITE.

Peut-être Assuérus, frémissant de courroux, Si nous ne courbons les genoux Devant une muette idole, Commandera qu'on nous immole. Chère sœur, que choisirez-vous?

LA JEUNE ISRAÉLITE.

Moi je pourrais trahir le Dieu que j'aime! J'adorerais un Dieu sans force et sans vertu,

<sup>1</sup> Confundantur omnes qui adorant sculptilia, et qui gloriantur in simulacris suis. (Pt. xcvt, v. 7.)

Reste d'un tronc par les vents abattus, Qui ne peut se sauver lui-même!

LE CHŒUR chante.

Dieux impuissants, dieux sourds, tous ceux qui vous implorent Ne seront jamais entendus : -

Que les démons et ceux qui les adorent Soient à jamais détruits et confondus!

UNE ISRAÉLITE chante.

Que ma bouche et mon cœur, et tout ce que je suis 1, Rendent honneur au Dieu qui m'a donné la vie.

Dans les craintes, dans les ennuis, En ses bontés mon âme se confie.

Veut-il par mon trépas que je le glorifie? Que ma bouche et mon cœur, et tout ce que je suis, Rendent honneur au Dieu qui m'a donné la vie.

ÉLISE.

Je n'admirai jamais la gloire de l'impie.

UNE AUTRE ISRAÉLITE.

Au bonheur du méchant qu'une autre porte envie.

ÉLISE.

Tous ses jours paraissent charmants 2; L'or éclate en ses vêtements:

Son orgueil est sans borne ainsi que sa richesse; Jamais l'air n'est troublé de ses gémissements; Il s'endort, il s'éveille au son des instruments,

Son cœur nage dans la mollesse.

UNE AUTRE ISRAÉLITE.

Pour comble de prospérité, Il espère revivre en sa postérité;

 $<sup>{\</sup>bf 1}$  Cette strophe est la seule qui paraisse faible et au-dessous du génie lyrique de l'auteur. (G.)

<sup>2</sup> Væ qui consurgitis mane ad ebrietatem sectandam et potandum usque ad vesperam, ut vino æstuetis! Cithara, et lyra, et tympanum, et tibia, et vinum, in conviviis vestris: et opus Domini non respicitis, nec opera manuum ejus consideratis. (Isaïe, ch. v, v. 14 et 12.)

Et d'enfants à sa table une riante troupe Semble boire avec lui la joie à pleine coupe (. (Tout le reste est chanté.)

LE CHŒUR.

Heureux, dit-on, le peuple florissant Sur qui ces biens coulent en abondance! Plus heureux le peuple innocent Qui dans le Dieu du ciel a mis sa confiance?!

UNE ISRAÉLITE, seule.

Pour contenter ses frivoles désirs L'homme insensé vainement se consume; Il trouve l'amertume Au milieu des plaisirs.

UNE AUTRE, seule.

Le bonheur de l'impie est toujours agité : Il erre à la merci de sa propre inconstance.

> Ne cherchons la félicité Que dans la paix et l'innocence.

> > LA MÊME, avec une autre.

O douce paix!

O lumière éternelle!

Beauté toujours nouvelle!

Heureux le cœur épris de tes attraits!

O douce paix!

O lumière éternelle!

Heureux le cœur qui ne te perd jamais!

La céleste troupe, Dans ce jus vanté, Boit à pleine coupe L'immortalité.

(G,)

<sup>1</sup> Boire la joie, expression énergique et andacieuse, empruntée de Virgile, qui dit en parlant de Didon: Longumque bibebat amorem. Mais Virgile est beaucoup plus hardi. Racine emploie un correctif; il se sert du mot coupe, qui adoucit la métaphore. J.-B. Rousseau, dans sa cantate de Bacchus, a plus imité Racine que Racine n'a imité Virgile:

<sup>2</sup> Bentum dixerunt populum cui hæc sunt; beatus populus cujus Dominus Deus ejus. (Ps. CXLIII, v. 15.)

LE CHOEUR.

O douce paix!
O lumière éternelle!
Beauté toujours nouvelle!

O douce paix!

Heureux le cœur qui ne te perd jamais!

LA MÊME, seule.

Nulle paix pour l'impie. Il la cherche, elle fuit 1; Et le calme en son cœur ne trouve point de place :

> Le glaive au dehors le poursuit, Le remords au dedans le glace 2.

> > UNE AUTRE.

La gloire des méchants en un moment s'éteint : L'affreux tombeau pour jamais les dévore! Il n'en est pas ainsi de celui qui te craint; Il renaîtra, mon Dieu, plus brillant que l'aurore.

LE CHŒUR.

O douce paix!

Heureux le cœur qui ne te perd jamais!

ÉLISE, sans chanter.

Mes sœurs, j'entends du bruit dans la chambre prochaine. On nous appelle, allons rejoindre notre reine.

FIN DU DEUXIÈME ACTE.

<sup>1</sup> Impii autem quasi mare fervens quod quiescere non potest. . Non est pax impiis. (Іваїє, ch. lvii, v. 20 et 21, et ch. xlviii, v. 22)

<sup>2</sup> Foris gladius, et intus pavor. (Deuter., XXXII, v. 32.)

# ACTE TROISIÈME

Le théâtre représente les jardins d'Esther, et un des côtés du salon où se fait le festin.

# SCÈNE I AMAN, ZARÈS.

ZARÈS.

C'est donc ici d'Esther le superbe jardin <sup>1</sup>, Et ce palais pompeux est le lieu du festin? Mais, tandis que la porte en est encor fermée, Écoutez les conseils d'une épouse alarmée. Au nom du sacré nœud qui me lie avec vous <sup>2</sup>, Dissimulez, seigneur, cet aveugle courroux; Éclaircissez ce front où la tristesse est peinte <sup>3</sup>; Les rois craignent surtout le reproche et la plainte. Seul entre tous les grands par la reine invité, Ressentez donc aussi cette félicité. Si le mal vous aigrit, que le bienfait vous touche. Je l'ai cent fois appris de votre propre bouche:

<sup>1</sup> Le scrupule sur l'unité du lieu jusqu'au point de la renfermer dans un même appartement, comme Racine l'a pratiqué d'ordinaire, est une perfection, mais non pas une règle. Il est d'autant plus raisonnable de ne pas s'y astreindre rigoureusement, qu'on se priverait par là de bien des sujets, et de nombre de beautés tout autrement essentielles. L'esprit du précepte estrempli quand la vraisemblance n'est pas violée. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Du temps de Racine, le mot sacré, placé devant le substantif, ne produisait point encore un effet désagréable : aujourd'hui l'usage veut qu'on mette sacré après son substantif. (G.)

<sup>3 «</sup> N'éclaircirez-vous point ce front chargé d'ennuis? » (BOILEAU.)

Quiconque ne sait pas dévorer un affront, Ni de fausses couleurs se déguiser le front, Loin de l'aspect des rois qu'il s'écarte, qu'il fuie! Il est des contre-temps qu'il faut qu'un sage essuie : Souvent avec prudence un outrage enduré Aux honneurs les plus hauts a servi de degré,

AMAN.

O douleur! ô supplice affreux à la pensée!
O honte qui jamais ne peut être effacée!
Un exécrable Juif, l'opprobre des humains,
S'est donc vu de la pourpre habillé par mes mains!
C'est peu qu'il ait sur moi remporté la victoire;
Malheureux, j'ai servi de héros à sa gloire!
Le traître, il insultait à ma confusion;
Et tout le peuple même avec dérision
Observant la rougeur qui couvrait mon visage,
De ma chute certaine en tirait le présage.
Roi cruel, ce sont là les jeux où tu te plais!
Tu ne m'as prodigué tes perfides bienfaits
Que pour me faire mieux sentir ta tyrannie,
Et m'accabler enfin de plus d'ignominie!

ZARÈS.

Pourquoi juger si mal de son intention? Il croit récompenser une bonne action. Ne faut-il pas, seigneur, s'étonner, au contraire, Qu'il en ait si longtemps différé le salaire? Du reste, il n'a rien fait que par votre conseil; Vous-même avez dicté tout ce triste appareil: Vous êtes après lui le premier de l'empire. Sait-il toute l'horreur que ce Juif vous inspire?

AMAN.

Il sait qu'il me doit tout, et que, pour sa grandeur 1,

<sup>1</sup> On assure qu'un ministre qui était encore en place alors (M. de Louvois) avait donné lieu à ce vers, parce que, dans un mouvement de colère, il avait dit quelque chose de semblable. (L. R.)

J'ai foulé sous mes pieds remords, crainte, pudeur; Qu'avec un cœur d'airain exerçant sa puissance, J'ai fait taire les lois, et gémir l'innocence; Que pour lui des Persans bravant l'aversion, J'ai chéri, j'ai cherché la malédiction: Et, pour prix de ma vie à leur haine exposée, Le barbare aujourd'hui m'expose à leur risée!

Seigneur, nous sommes seuls. Que sert de se flatter? Ce zèle que pour lui vous fites éclater, Ce soin d'immoler tout à son pouvoir suprême, Entre nous, avait-il d'autre objet que vous-même 1? Et, sans chercher plus loin, tous ces Juifs désolés, N'est-ce pas à vous seul que vous les immolez? Et ne craignez-vous point que quelque avis funeste... Enfin la cour nous hait, le peuple nous déteste. Ce Juif même, il le faut confesser malgré moi. Ce Juif, comblé d'honneurs, me cause quelque effroi 2: Les malheurs sont souvent enchaînés l'un à l'autre: Et sa race toujours fut fatale à la vôtre. De ce léger affront songez à profiter. Peut-être la fortune est prête à vous quitter; Aux plus affreux excès son inconstance passe: Prévenez son caprice avant qu'elle se lasse. Où tendez-vous plus haut? Je frémis quand je voi Les abimes profonds qui s'offrent devant moi; La chute désormais ne peut être qu'horrible. Osez chercher ailleurs un destin plus paisible : Regagnez l'Hellespont et ces bords écartés

<sup>1</sup> C'est dans l'esprit seul des spectateurs que ces idées doivent naître. Instruits du caractère d'Aman, ils savent bien que tout ce que ce favori se vante d'avoir fait pour le roi, il ne l'a fait que pour lui-mème; mais est-il dans les convenances que la femme d'Aman parle ainsi? Ne devrait-elle pas plutôt se plaindre de l'injustice du roi? Ce qu'Aman n'ose s'avouer à lui-même, est-ce à Zarès à le lui dire aussi froidement? (A. MARTIN.)

<sup>2</sup> Esth., ch. v1, v. 15.

Où vos aïeux errants jadis furent jetés,
Lorsque des Juifs contre eux la vengeance allumée
Chassa tout Amalec de la triste Idumée¹.
Aux malices du sort enfin dérobez-vous;
Nos plus riches trésors marcheront devant nous:
Vous pouvez du départ me laisser la conduite;
Surtout de vos enfants j'assurerai la fuite.
N'ayez soin cependant que de dissimuler.
Contente, sur vos pas vous me verrez voler:
La mer la plus terrible et la plus orageuse
Est plus sûre pour nous que cette cour trompeuse.
Mais à grands pas vers vous je vois quelqu'un marcher;
C'est Hydaspe.

# SCÈNE II

## AMAN, ZARĖS, HYDASPE.

## HYDASPE.

Seigneur, je courais vous chercher?. Votre absence en ces lieux suspend toute la joie; Et pour vous y conduire Assuérus m'envoie.

#### AMAN.

Et Mardochée est-il aussi de ce festin <sup>3</sup>?

A la table d'Esther portez-vous ce chagrin? Quoi! toujours de ce Juif l'image vous désole? Laissez-le s'applaudir d'un triomphe frivole. Croit-il d'Assuérus éviter la rigueur?

<sup>1</sup> On ne dirait point tout Hercule pour les Héractides, tout Pallante pour les Pallantides. Mais comme, dans le style de l'Ecriture sainte, on dit tout Israel pour le peuple d'Israel, on peut dire tout Amalec pour les Amaléciles, dont il fut le père. (L. R.)

<sup>2</sup> Esth., ch. vi, v. 14.

<sup>3</sup> Question amère et ironique, qui peint les tourments secrets auxquels le cœur d'Aman est en proie. (G.)

Ne possédez-vous pas son oreille et son cœur? On a payé le zèle, on punira le crime; Et l'on vous a, seigneur, orné votre victime. Je me trompe, ou vos vœux par Esther secondés Obtiendront plus encor que vous ne demandez.

AMAN.

Croirai-je le bonheur que ta bouche m'annouce?

J'ai des savants devins entendu la réponse : Ils disent que la main d'un perfide étranger Dans le sein de la reine est prète à se plonger. Et le roi, qui ne sait où trouver le coupable, N'impute qu'aux seuls Juifs ce projet détestable.

AMAN.

Oui, ce sont, cher ami, des monstres furieux : Il faut craindre surtout leur chef audacieux. La terre avec horreur dès longtemps les endure : Et l'on n'en peut trop tôt délivrer la nature. Ah! je respire enfin. Chère Zarès, adieu.

HYDASPE.

Les compagnes d'Esther s'avancent vers ce lieu: Sans doute leur concert va commencer la fête. Entrez, et recevez l'honneur qu'on vous apprête.

# SCÈNE III

## ÉLISE, LE CHŒUR.

Ceci se récite sans chant.

UNE DES ISRAÉLITES.

C'est Aman.

UNE AUTRE.

C'est lui-mème: et j'en frémis, ma sœur.

LA PREMIÈRE

Mon cœur de crainte et d'horreur se resserre.

L'AUTRE.

C'est d'Israël le superbe oppresseur.

LA PREMIÈRE.

C'est celui qui trouble la terre.

ÉLISE.

Peut-on, en le voyant, ne le connaître pas! L'orgueil et le dédain sont peints sur son visage.

UNE ISRAÉLITE.

On lit dans ses regards sa fureur et sa rage.

UNE AUTRE.

Je croyais voir marcher la mort devant ses pas.

UNE DES PLUS JEUNES.

Je ne sais si ce tigre a reconnu sa proie : Mais , en nous regardant , mes sœurs , il m'a semblé Qu'il avait dans les yeux une barbare joie Dont tout mon sang est encore troublé.

ÉLISE.

Que ce nouvel honneur va croître son audace 1!

Je le vois, mes sœurs, je le voi:

A la table d'Esther l'insolent près du roi

A déjà pris sa place.

UNE DES ISRAÉLITES.

Ministre du festin, de grâce, dites - nous, Quels mets à ce cruel, quel vin préparez - vous?

UNE AUTRE.

Le sang de l'orphelin,

UNE TROISIÈME.

Les pleurs des misérables,

LA SECONDE.

Sont ses mets les plus agréables.

LA TROISIÈME.

C'est son breuvage le plus doux.

<sup>1</sup> Nouvel exemple du verbe croître pris activement. (G.)

### ÉLISE.

Chères sœurs, suspendez la douleur qui vous presse. Chantons, on nous l'ordonne; et que puissent nos chants Du cœur d'Assuérus adoucir la rudesse, Comme autrefois David, par ses accords touchants, Calmait d'un roi jaloux la sauvage tristesse!

Tout le reste de cette scène est chanté.

UNE ISRAÉLITE.

Que le peuple est heureux, Lorsqu'un roi généreux,

Craint dans tout l'univers, veut encore qu'on l'aime! Heureux le peuple! heureux le roi lui-mème!

TOUT LE CHOEUR.

O repos! ô tranquillité!
O d'un parfait bonheur assurance éternelle!
Quand la suprême autorité
Dans ses conseils a toujours auprès d'elle
La justice et la vérité!

Les quatre stances suivantes sont chantées alternativement par une voix seule et par le chœur.

UNE ISRAELITE.

Rois, chassez la calomnie <sup>2</sup>:
Ses criminels attentats
Des plus paisibles États
Troublent l'heureuse harmonie.
Sa fureur de sang avide,
Poursuit partout l'innocent.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saul. — Quandocumque spiritus malus arripiebat Saul, David tollebat citharam et percutiebat manu sua; et refocillabatur Saul, et levius habebat, recedebat enim ab eo spiritus malus. (*I Reg.*, XVI, 23.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ces strophes sont remarquables par l'élégance et la grâce, par une heureuse facilité de style. On leur a souvent comparé la paraphrase du psaume CXIX, contre les calomniateurs; mais les vers de J.-B. Rousseau n'ont rien de commun avec ceux de Racine, qui s'adressent aux rois, et n'ont pour objet que la calomnie politique. Louis Racine disait que son père se félicitant de ces quatre stances, qui contiennent des vérités utiles aux rois. (G.)

Rois, prenez soin de l'absent Contre sa langue homicide.

De ce monstre si farouche Craignez la feinte douceur : La vengeance est dans son cœur ', Et la pitié dans sa bouche.

La fraude adroite et subtile Sème de fleurs son chemin : Mais sur ses pas vient enfin Le repentir inutile.

UNE ISRAÉLITE, seule.

D'un souffle l'aquilon écarte les nuages, Et chasse au loin la foudre et les orages : Un roi sage, ennemi du langage menteur, Écarte d'un regard le perfide imposteur

UNE AUTRE.

J'admire un roi victorieux,
Que sa valeur conduit triomphant en tous lieux.
Mais un roi sage et qui hait l'injustice <sup>2</sup>,
Qui sous la loi du riche impérieux
Ne souffre point que le pauvre gémisse,
Est le plus beau présent des cieux.

UNE AUTRE.

La veuve en sa défense espère;

UNE AUTRE

De l'orphelin il est le père;

TOUTES ENSEMBLE.

Et les larmes du juste implorant son appui

<sup>1</sup> Voltaire se souvenait sans doute de ces vers lorsqu'il a dit, en parlant de l'hypocrisie.

Le ciel est dans ses yeux, l'enfer est dans son cœur.

<sup>2</sup> Il y avait sans doute quelque courage à faire chanter de pareils vers devant Louis XIV; mais le prince qui s'accusa si noblement lui-même d'avoir aimé la guerre était digne d'entendre ces sublimes leçons. (G.)

Sont précieuses devant lui <sup>1</sup>.

UNE ISRAÉLITE, seule.

Détourne, roi puissant, détourne tes oreilles

De tout conseil barbare et mensonger.

Il est temps que tu t'éveilles : Dans le sang innocent ta main va se plonger Pendant que tu sommeilles.

Détourne, roi puissant, détourne tes oreilles De tout conseil barbare et mensonger.

UNE AUTRE.

Ainsi puisse sous toi trembler la terre entière!

Ainsi puisse à jamais contre tes ennemis

Le bruit de ta valeur te servir de barrière!

S'ils t'attaquent, qu'ils soient en un moment soumis.

Que de ton bras la force les renverse;

Que de ton nom la terreur les disperse:

Que tout leur camp nombreux soit devant tes soldats

Comme d'enfants une troupe inutile;

Et si par un chemin il entre en tes États,

Qu'il en sorte par plus de mille².

# SCÈNE IV

# ASSUÉRUS, ESTHER, AMAN, ÉLISE, LE CHOEUR.

ASSUÉRUS, à Esther. Oni, vos moindres discours ont des grâces secrètes :

1 Rousseau a presque copié ces vers (liv. 1, ode 5.)

Et les larmes de l'innocence

Sont précieuses devant lui.

<sup>2</sup> L'arrangement de cette phrase a quelque chose de pénible qui nuit à la rapidité et à l'élégance du style. Racine dit: Que la terreur de ton nom disperse les ennemis; si tout leur camp nombreux entre en les États, qu'il en sorte. Peut-on dire d'un camp qu'il entre et qu'il sort? Sans doute le mot est employé pour troupe et pour armée; il donne même une idée de l'immensité des ennemis; mais il nous semble manquer de correction. (A. M.)

Une noble pudeur à tout ce que vous faites
Donne un prix que n'ont point ni la pourpre ni l'or.
Quel climat renfermait un si rare trésor?
Dans quel sein vertueux avez-vous pris naissance?
Et quelle main si sage éleva votre enfance?
Mais dites promptement ce que vous demandez:
Tous vos désirs, Esther, vous seront accordés 1,
Dussiez-vous, je l'ai dit, et veux bien le redire,
Demander la moitié de ce puissant empire 2.

## ESTHER.

Je ne m'égare point dans ces vastes désirs. Mais puisqu'il faut enfin expliquer mes soupirs, Puisque mon roi lui-même à parler me convie,

(Elle se jette aux pieds du roi...

J'ose vous implorer, et pour ma propre vie 3, Et pour les tristes jours d'un peuple infortuné Qu'à périr avec moi vous avez condamné.

ASSUÉRUS, la relevant.

A périr! Vous! Quel peuple? et quel est ce mystère 4?

AMAN, à part.

Je tremble.

#### ESTHER.

Esther, seigneur, eut un Juif pour son père; De vos ordres sanglants vous savez la rigueur.

AMAN, à part.

Ah! dieux!

## ASSUÉRUS.

Ah! de quel coup me percez-vous le cœur! Vous la fille d'un Juif! Hé quoi! tout ce que j'aime,

<sup>1</sup> Désirs pour demandes est une hardiesse permise aux poëtes. On dit en prose : satisfaire, combler les désirs, accorder les demandes. Racine emploie le désir pour la chose désirée (G.)

<sup>2</sup> Esth., ch. v, v. 6,

<sup>3</sup> Ibid., ch. vII, v. 3 et 4.

<sup>4</sup> Ibid., ch. vii, v. 5.

Cette Esther, l'innocence et la sagesse même, Que je croyais du Ciel les plus chères amours, Dans cette source impure aurait puisé ses jours! Malheureux!

#### ESTHER.

Vous pourrez rejeter ma prière : Mais je demande au moins que, pour grâce dernière, Jusqu'à la fin, seigneur, vous m'entendiez parler, Et que surtout Aman n'ose point me troubler.

ASSUÉRUS.

Parlez.

### ESTHER.

O Dieu, confonds l'audace et l'imposture! Ces Juifs, dont vous voulez délivrer la nature, Que vous croyez, seigneur, le rebut des humains, D'une riche contrée autrefois souverains, Pendant qu'ils n'adoraient que le Dieu de leurs pères, Ont vu bénir le cours de leurs destins prospères.

Ce Dieu, maître absolu de la terre et des cieux,
N'est point tel que l'erreur le figure à vos yeux.
L'Éternel est son nom; le monde est son ouvrage:
Il entend les soupirs de l'humble qu'on outrage,
Juge tous les mortels avec d'égales lois,
Et du haut de son trône interroge les rois 1:
Des plus fermes États la chute épouvantable,
Quand il veut, n'est qu'un jeu de sa main redoutable.
Les Juifs à d'autres dieux osèrent s'adresser:
Rois, peuples, en un jour tout se vit disperser;
Sous les Assyriens leur triste servitude
Devint le juste prix de leur ingratitude.

Mais, pour punir enfin nos maîtres à leur tour,

<sup>1</sup> Jamais on ne fit un si noble usage de la poésie; jamais on ne porta si haut l'art des vers. C'est à la lecture de ces vers sublimes que Voltaire, dans toute la natveté du sentiment dont il était pénétré s'écriait. « On a honte de faire des vers quand on en lit de pareils. » (L. et G.)

Dieu fit choix de Cyrus avant qu'il vît le jour 1, L'appela par son nom, le promit à la terre. Le fit naître, et soudain l'arma de son tonnerre, Brisa les fiers remparts et les portes d'airain, Mit des superbes rois la dépouille en sa main, De son temple détruit vengea sur eux l'injure : Babylone paya nos pleurs avec usure. Cyrus, par lui vainqueur, publia ses bienfaits, Regarda notre peuple avec des yeux de paix, Nous rendit et nos lois et nos fêtes divines ; Et le temple déjà sortait de ses ruines. Mais, de ce roi si sage héritier insensé 2, Son fils interrompit l'ouvrage commencé, Fut sourd à nos douleurs. Dieu rejeta sa race, Le retrancha lui-même, et vous mit en sa place. Oue n'espérions-nous point d'un roi si généreux 3! Dieu regarde en pitié son peuple malheureux, Disions-nous; un roi règne, ami de l'innocence. Partout du nouveau prince on vantait la clémence : Les Juifs partout de joie en poussèrent des cris. Ciel! verra-t-on toujours par de cruels esprits Des princes les plus doux l'oreille environnée, Et du bonheur public la source empoisonnée! Dans le fond de la Thrace un barbare enfanté Est venu en ces lieux souffler la cruauté:

<sup>1</sup> Ce vers et les suivants sont la traduction poetique des quatre premiers versets du quarante-cinquième chapitre d'Isaïe. Bossuet, dans un style digne du prophète, avait déjà traduit ou plutôt paraphrasé ce passage d'Isaïe: « Quel autre a fait un Cyrus, si ce n'est Dieu, qui l'avait nommé deux cents ans avant sa nais sance dans les oracles d'Isaïe! — Tu n'es pas encore, lui disait-il, mais je te vois, et je t'ai nommé par ton nom: tu t'appelleras Cyrus. Je marcherai devant toi dans les combats; à ton approche, je mettrai les rois en fuite, je briserai les portes d'airain. C'est moi qui étends les cieux, qui soutiens la terre, qui nomme ce qui est comme ce qui n'est pas. » Oraison funébre du grand Condé. (G.)

<sup>2</sup> Cambyse.

<sup>3</sup> Ce morceau est d'autant plus adroit, qu'Esther met dans la bouche des Juifs les louanges d'Assuérus. (L. B.)

Un ministre ennemi de votre propre gloire...

AMAN.

De votre gloire! moi! Ciel! le pourriez-vous croire? Moi qui n'ai d'autre objet ni d'autre dieu...

ASSUÉRUS.

Tais-toi 1.

Oses-tu donc parler sans l'ordre de ton roi!

Notre ennemi cruel devant vous se déclare <sup>2</sup>.

C'est lui; c'est ce ministre infidèle et barbare
Qui, d'un zèle trompeur à vos yeux revêtu,
Contre notre innocence arma votre vertu.

Et quel autre, grand Dieu! qu'un Scythe impitoyable
Aurait de tant d'horreurs dicté l'ordre effroyable?
Partout l'affreux signal eu même temps donné
De meurtres remplira l'univers étonné:
On verra, sous le nom du plus juste des princes,
Un perfide étranger désoler vos provinces,
Et dans ce palais même, en proie à son courroux,
Le sang de vos sujets regorger jusqu'à vous.

Et que reproche aux Juifs sa haine envenimée? Quelle guerre intestine avons - nous allumée? Les a-t-on vus marcher parmi vos ennemis? Fut-il jamais au joug esclaves plus soumis? Adorant dans leurs fers le Dieu qui les châtie, Pendant que votre main sur eux appesantie A leurs persécuteurs les livrait sans secours, Ils conjuraient ce Dieu de veiller sur vos jours, De rompre des méchants les trames criminelles,

<sup>1</sup> La dureté de cet ordre est une image fidèle du mèpris qu'avaient les despotes de l'Asie pour ces prémiers esclaves de leurs caprices. Auguste, dans une monarchie naissante et beaucoup plus polie que celle de Perse, parle autrement à Cinna; il lui dit du ton le plus modéré: Tu tiens mal la promesse; acte V, scène 1re. (G.)

<sup>2</sup> Esth., ch. vII, v. 6.

De mettre votre trône à l'abri de ses ailes ¹. N'en doutez point, seigneur, il fut votre soutien : Lui seul mit à vos pieds le Parthe et l'Indien ², Dissipa devant vous les iunombrables Scythes, Et renferma les mers dans vos vastes limites : Lui seul aux yeux d'un Juif découvrit le dessein De deux traîtres tout prêts à vous percer le sein. Hélas! ce Juif jadis m'adopta pour sa fille.

ASSUÉRUS.

Mardochée?

ESTHER.

Il restait seul de notre famille.

Mon père était son frère. Il descend comme moi
Du sang infortuné de notre premier roi ³.

Plein d'une juste horreur pour un Amalécite,
Race que notre Dieu de sa bouche a maudite,
Il n'a devant Aman pu fléchir le genou,
Ni lui rendre un honneur qu'il ne croit dû qu'à vous.
De là contre les Juifs et contre Mardochée
Cette haine, seigneur, sous d'autres noms cachée.
En vain de vos bienfaits Mardochée est paré:
A la porte d'Aman est déjà preparé
D'un infâme trépas l'instrument exécrable;
Dans une heure au plus tard ce vieillard vénérable

Voltaire fait remarquer que Racine a exprimé la même chose dans les cinq vers qui précédent, puis ajoute: « Sévère, qui parle en homme d'Etat, ne dit qu'un mot, et ce mot est plein d'énergie. Esther, qui veut toucher Assuérus, étend davantage cette idée; Sévère ne fait qu'une réflexion, Esther fait une prière: ainsi, l'un doit être concis, et l'autre déployer une éloquence attendrissante. Ce sont des beautés différentes et toutes deux à leur place. On peut souvent faire de ces comparaisons; rien ne contribue davantage à épurer le goût. »

I Corneille, dans *Polyeucte*, acte IV, sc. v1, dit:

Ils font des vœux pour nous qui les persécutons.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quel tableau, quelle situation que celle de l'innocence plaidant elle-mème sa cause en présence du calomniateur, au tribunal d'un souverain trompé par la calomnie! Qu'y a-t-il de plus intéressant, de plus théâtral? (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cis, de la tribu de Benjamin, était père de Saul, et l'un des aïeux de Mardochée. (L. B.)

Des portes du palais par son ordre arraché , Couvert de votre pourpre y doit être attaché.

ASSUÉRUS.

Quel jour mèlé d'horreur vient effrayer mon âme! Tout mon sang de colère et de honte s'enflamme. J'étais donc le jouet... Ciel, daignez m'éclairer! Un moment sans témoins cherchons à respirer¹. Appelez Mardochée, il faut aussi l'entendre?.

(Assuérus s'éloigne.)

UNE ISRAÉLITE.

Vérité que j'implore, achève de descendre!

## SCÈNE V

# ESTHER, AMAN, ÉLISE, LE CHŒUR.

AMAN, a Esther.

D'un juste étonnement je demeure frappé 3.
Les ennemis des Juifs m'ont trahi, m'ont trompé :
J'en atteste du Ciel la puissance suprème,
En les perdant j'ai cru vous assurer vous - mème 4.
Princesse, en leur faveur employez mon crédit :
Le roi, vous le voyez, flotte encore interdit 5.
Je sais par quels ressorts on le pousse, on l'arrète;
Et fais, comme il me plaît, le calme et la tempète.
Les intérèts des Juifs déjà me sont sacrés.
Parlez : vos ennemis, aussitôt massacrés,
Victimes de la foi que ma bouche vous jure,
De ma fatale erreur répareront l'injure.
Quel sang demandez - vous ?

<sup>1</sup> Esth., ch. vii, v. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette sortie d'Assuérus, quoique conforme à l'histoire, a été l'objet d'une juste critique. Il est évident qu'elle n'est pas assez motivée. (A. M.)

<sup>3</sup> Esth., ch. VII, v. 6.

<sup>4</sup> Vous assurer, c'est-à-dire assurer votre fortune et votre vie.

<sup>5</sup> C'est-à-dire doute encore s'il prendra les intérêts des Juifs.

Va, traître, laisse-moi:

Les Juifs n'attendent rien d'un méchant tel que toi. Misérable! le Dieu vengeur de l'innocence, Tout prêt à te juger tient déjà sa balance: Bientôt ton juste arrêt te sera prononcé. Tremble: son jour approche, et ton règne est passé!.

AMAN.

Oui, ce Dieu, je l'avoue, est un Dieu redoutable. Mais veut-il que l'on garde une haine implacable? C'en est fait: mon orgueil est forcé de plier. L'inexorable Aman est réduit à prier?

(Il se jette aux pieds d'Esther.)

Par le salut des Juifs, par ces pieds que j'embrasse. Par ce sage vieillard, l'honneur de votre race, Daignez d'un roi terrible apaiser le courroux: Sauvez Aman, qui tremble à vos sacrés genoux.

## SCÈNE VI

ASSUÉRUS, ESTHER, AMAN, ÉLISE, LE CHŒUR, GARDES.

## ASSUĖRUS,

Quoi! le traître sur vous porte ses mains hardies 3! Ah! dans ses yeux confus je lis ses perfidies; Et son trouble, appuyant la foi de vos discours, De tous ses attentats me rappelle le cours.

Adieu, ton règne expire, et ta gloire est pas-ée.

¹ Corneille n'a rien de plus mâle, de plus fier, de plus terrible. Jamais on n'a mis dans un plus grand jour la supériorité naturelle de la vertu sur le vice. (G.) — Casimir Delavigne a imité ce vers dans son ode à Napoléon:

<sup>2</sup> Esth., ch. VII, v. 7.

<sup>3</sup> Ibid., ch. vII, v. 9.

Qu'à ce monstre à l'instant l'âme soit arrachée; Et que devant sa porte, au lieu de Mardochée<sup>1</sup>, Apaisant par sa mort et la terre et les cieux, De mes peuples vengés il repaisse les yeux.

(Aman est emmené par les gardes.)

# SCÈNE VII

ASSUÉRUS, ESTHER, MARDOCHÉE, ÉLISE, LE CHŒUR.

ASSUÉRUS, à Mardochée.

Mortel chéri du Ciel, mon salut et ma joie,
Aux conseils des méchants ton roi n'est plus en proie;
Mes yeux sont dessillés, le crime est confondu:
Viens briller près de moi dans le rang qui t'est dû².
Je te donne d'Aman les biens et la puissance:
Possède justement son injuste opulence.
Je romps le joug funeste où les Juifs sont soumis³,
Je leur livre le sang de tous leurs ennemis:
A l'égal des Persans je veux qu'on les honore,
Et que tout tremble au nom du Dieu qu'Esther adore.
Rebâtissez son temple, et peuplez vos cités;
Que vos heureux enfants dans leurs solennités
Consacrent de ce jour le triomphe et la gloire⁴,
Et qu'à jamais mon nom vive dans leur mémoire.

<sup>1</sup> Esth., ch. vII, v. 9.

<sup>2</sup> Ibid., ch. VIII, v. 1.

<sup>3</sup> Où pour auquel; négligence grammaticale. (G.)

<sup>4</sup> Cetteféte, appelée le Phur ou le Sort, est encore aujourd'hui célébrée par les Juis le quatorzième jour d'Adar, dernier mois de l'année hébraique, et qui répond aux mois de février et de mars. On l'appelait la fête du Sort, parce que le sort fut jeté dans l'urne devant Aman pour savoir en quel mois et quel jour on devait exterminer tous les Juiss. (G.)

#### SCÈNE VIII

### ASSUÉRUS, ESTHER, MARDOCHÉE, ASAPH, ÉLISE, LE CHŒUR.

ASSUÉRUS.

Que veut Asaph?

ASAPH.

Seigneur, le traître est expiré, Par le peuple en fureur à moitié déchiré. On traîne, on va donner en spectacle funeste <sup>1</sup> De son corps tout sanglant le misérable reste.

MARDOCHĖE.

Roi, qu'à jamais le Ciel prenne soin de vos jours! Le péril des Juifs presse, et veut un prompt secours.

ASSUERUS. De par des ordres

Oui, je t'entends. Allons par des ordres contraires Révoquer d'un méchant les ordres sanguinaires <sup>2</sup>.

ESTHER.

O Dieu, par quelle route inconnue aux mortels Ta sagesse conduit ses desseins éternels <sup>3</sup>!

<sup>1</sup> On dit très-bien donner en spectacle, mais non donner en spectacle funeste, parce que ces mots donner en spectacle ne forment, pour ainsi dire, qu'un seul verbe composé. (D'OLIVET.)

<sup>2</sup> Esth., ch. VIII, v 8.

<sup>3</sup> Ce dénoûment laisse les esprits frappés d'étonnement et d'admiration. La chute épouvantable et soudaine d'un ministre injuste et barbare, le retour d'un grand monarque vers la justice et la vérité, une nation innocente dérobée aux massacres préparés par la haine et par la vengeance, la vertu et la piété arrachées aux embûches des méchants, et récompensées dans cette même cour où régnait l'esprit de vertige et d'erreur: tous ces grands événements ont quelque chose de plus tragique et de plus théâtral, de plus digne de la poésie et de la scène, que la peinture des folles passions. (G.)

### SCÈNE IX

#### LE CHOEUR.

TOUT LE CHŒUR. Dieu fait triompher l'innocence, Chantons, célébrons sa puissance. UNE ISBAÉLITE.

Il a vu contre nous les méchants s'assembler,
Et notre sang prèt à couler;
Comme l'eau sur la terre ils allaient le répandre!:
Du haut du Ciel sa voix s'est fait entendre;
L'homme superbe est renversé.
Ses propres flèches l'ont percé.

UNE AUTRE.

J'ai vu l'impie adoré sur la terre?;
Pareil au cèdre, il cachait dans les cieux
Son front audacieux;
Il semblait à son gré gouverner le tonnerre,
Foulait aux pieds ses ennemis vaincus;
Je n'ai fait que passer, il n'était déjà plus.

<sup>1</sup> Effuderunt sanguinem eorum tanquam aquam. (Ps. LXXVIII, 3.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boileau disait que la sublimité des psaumes était l'écueil de tous les traducteurs; que leur majestueuse tranquillité ne pouvait être rendue que bien difficilement par la plume des plus grands maîtres: qu'elle avait souvent désespéré M. Racine: qu'il était pourtant venu à bout de traduire admirablement cet endroit du Psalmiste: « Vidi impium superexaltatum, et elevatum sicut cedros Libani; et transivi, et ecce non erat. » Ps. XXXVI, 35 et 36. (L. R.)

Bossuet a dit: « Alors l'homme puissant tombera d'une grande chute, comme le cèdre du Liban. Tous ceux qui se reposaient sous son ombre se retireront de lui, de peur d'être accablés sous sa ruine; et l'on dira en levant les épaules : Est-ce la ce grand arbre dont l'ombre couvrait toute la terre? Il n'en reste plus qu'un tronc inutile, »

Massillon a paraphrasé ainsi le même passage dans son Petit Carême: « Je sais que l'impie prospère quelquefois ; qu'il paraît élevé comme le cèdre du Liban, et qu'il semble insulter le Ciel par une gloire orgueilleuse qu'il ne croit tenir que de lui-même Mais attendez, son élévation va lui creuser son précipice : la mai du Seigneur l'arrachera bientôt de dessus latterre. »

UNE AUTRE.

On peut des plus grands rois surprendre la justice : Incapables de tromper ,

Ils ont peine à s'échapper Des piéges de l'artifice.

Un cœur noble ne peut soupçonner en autrui

La bassesse et la malice Qu'il ne sent point en lui.

UNE AUTRE.

Comment s'est calmé l'orage?

UNE AUTRE.

Quelle main salutaire a chassé le nuage?

TOUT LE CHOEUR.

L'aimable Esther a fait ce grand ouvrage.

UNE ISRAÉLITE, seule.

De l'amour de son Dieu son cœur s'est embrasé;

Au péril d'une mort funeste

Son zèle ardent s'est exposé;

Elle a parlé : le Ciel a fait le reste.

DEUX ISRAÉLITES,

Esther a triomphé des filles des Persans :

La nature et le Ciel à l'envi l'ont ornée.

L'UNE DES DEUX.

Tout ressent de ses yeux les charmes innocents.

Jamais tant de beauté fut-elle couronnée?

L'AUTRE.

Les charmes de son cœur sont encor plus puissants.

Jamais tant de vertu fut-elle couronnée?

TOUTES DEUX ensemble.

Esther a triomphé des filles des Persans:

La nature et le Ciel à l'envi l'ont ornée.

UNE ISRAÉLITE, seule.

Ton Dieu n'est plus irrité 1;

<sup>1</sup> Consurge; induere fortitudine tua, Sion; induere vestimentis glo-

Réjouis-toi, Sion, et sors de la poussière; Quitte les vêtements de la captivité,

Et reprends ta splendeur première.

Les chemins de Sion à la fin sont ouverts.

Rompez vos fers,
Tribus captives;
Troupes fugitives,
Repassez les monts et les mers;
Rassemblez-vous des bouts de l'univers.

TOUT LE CHŒUR.

Rompez vos fers, Tribus captives; Troupes fugitives,

Repassez les monts et les mers; Rassemblez-vous des bouts de l'univers.

UNE ISRAÉLITE, seule.

Je reverrai ces campagnes si chères.

UNE AUTRE.

J'irai pleurer au tombeau de mes pères.

TOUT LE CHŒUR.

Repassez les monts et les mers; Rassemblez - vous des bouts de l'univers.

UNE ISRAÉLITE, seule.

Relevez, relevez les superbes portiques Du temple où notre Dieu se plaît d'être adoré : Que de l'or le plus pur son autel soit paré, Et que du sein des monts le marbre soit tiré. Liban, dépouille-toi de tes cèdres antiques :

Prêtres sacrés, préparez vos cantiques.

UNE AUTRE.

Dieu descend et revient habiter parmi nous : Terre , frémis d'allégresse et de crainte ;

riæ tuæ... excutere de pulvere. consurge; sede, Jerusalem: solve vincula colli tui, captiva filia Sion. (Isaïe, ch. Lu, v. 1 et 2.) Et vous, sous sa majesté sainte, Cieux, abaissez-vous <sup>1</sup>.

UNE AUTRE.

Que le Seigneur est bon! que son joug est aimable! Heureux qui dès l'enfance en connaît la douceur! Jeune peuple, courez à ce maître adorable: Les biens les plus charmants n'ont rien de comparable Aux torrents de plaisirs qu'il répand dans un cœur. Que le Seigneur est bon! que son joug est aimable! Heureux qui dès l'enfance en connaît la douceur!

UNE AUTRE.

Il s'apaise, il pardonne;
Du cœur ingrat qui l'abandonne
Il attend le retour;
Il excuse notre faiblesse;
A nous chercher même il s'empresse:
Pour l'enfant qu'elle a mis au jour
Une mère a moins de tendresse.
Ah! qui peut avec lui partager notre amour?

TROIS ISRAÉLITES.
Il nous fait remporter une illustre victoire.

UNE DES TROIS.

Il nous a révélé sa gloire.

TOUTES TROIS ensemble.

Ah! qui peut avec lui partager notre amour?

Que son nom soit béni; que son nom soit chanté;

1 Cette image sublime des cieux qui s'abaissent est empruntée du deuxième livre des Rois, ch. xxn, v. 40, et du Psaume xvn, v. 40: inclinavit cœlos, etc. Après Racine, Voltaire et J.-B. Rousseau s'en sont emparés; le premier a dit dans la Henriade, ch. 5:

Viens; des cieux enflammés abaisse la hauteur.

Et l'autre s'exprime ainsi dans sa huitième Ode sacrée:

Lève ton bras, lance ta flamme, Abaisse la hauteur des cieux. Que l'on célèbre ses ouvrages Au delà des temps et des âges, Au delà de l'éternité<sup>1</sup>.

1 Au dela de l'éternité! On ne passerait pas une pareille idée, si elle n'était pas de l'Écriture et inspirée par l'enthousiasme prophétique : Dominus regnabit in æternum et ultra. Exod., ch. xv, v. 48. (L.)

FIN

# ATHALIE

TRAGÉDIE TIRÉE DE L'ÉCRITURE SAINTE

1691



## PRÉFACE D'ATHALIE

Tout le monde sait que le royaume de Juda était composé des deux tribus de Juda et de Benjamin, et que les dix autres tribus qui se révoltèrent contre Roboam composaient le royaume d'Israël. Comme les rois de Juda étaient de la maison de David, et qu'ils avaient dans leur partage la ville et le temple de Jérusalem, tout ce qu'il y avait de prêtres et de lévites se retirèrent auprès d'eux, et leur demeurèrent toujours attachés : car, depuis que le temple de Salomon fut bâti, il n'était plus permis de sacrifier ailleurs; et tous ces autres autels qu'on élevait à Dieu sur des montagnes, appelés par cette raison dans l'Écriture les hauts lieux, ne lui étaient point agréables. Ainsi le culte légitime ne subsistait plus que dans Juda. Les dix tribus, excepté un très-petit nombre de personnes, étaient ou idolâtres, ou schismatiques.

<sup>1</sup> Tous ceux qui veulent bien entrer dans l'esprit de la tragédie doivent lire avec attention cette préface; c'est un chef-d'œuvre de clarté, de simplicité et d'ordre; ou n'y a oublié aucun des points de l'histoire juive qui servent à fonder l'intérêt de la pièce. (G.)

Au reste, ces prêtres et ces lévites faisaient eux-mêmes une tribu fort nombreuse. Ils furent partagés en diverses classes pour servir tour à tour dans le temple, d'un jour de sabbat à l'autre. Les prêtres étaient de la famille d'Aaron; et il n'y avait que ceux de cette famille lesquels pussent exercer la sacrificature. Les lévites leur étaient subordonnés, et avaient soin, entre autres choses, du chant, de la préparation des victimes, et de la garde du temple. Ce nom de lévite ne laisse pas d'être donné quelquefois indifféremment à tous ceux de la tribu. Ceux qui étaient en semaine avaient, ainsi que le grand prêtre, leur logement dans les portiques ou galeries dont le temple était environné, et qui faisaient partie du temple même. Tout l'édifice s'appelait en général le lieu saint : mais on appelait plus particulièrement de ce nom cette partie du temple intérieur où étaient le chandelier d'or, l'autel des parfums, et les tables des pains de proposition; et cette partie était encore distinguée du saint des saints, où était l'arche, et où le grand prêtre seul avait droit d'entrer une fois l'année. C'était une tradition assez constante, que la montagne sur laquelle le temple était bâti était la même montagne où Abraham avait autrefois offert en sacrifice sou fils Isaac.

J'ai cru devoir expliquer ici ces particularités, afin que ceux à qui l'histoire de l'Ancien Testament ne sera pas assez présente n'en soient point arrêtés en lisant cette tragédie. Elle a pour sujet Joas reconnu et mis sur le trône : et j'aurais dù, dans les règles, l'intituler Joas; mais la plupart du monde n'en ayant entendu parler que sous le nom d'Athalie, je n'ai pas jugé à propos de la leur présenter sous un autre titre, puisque d'ailleurs Athalie y joue un personnage si considérable, et que c'est sa mort qui termine la pièce.

Voici une partie des principaux événements qui devancèrent cette grande action.

Joram, roi de Juda, fils de Josaphat, et le septième roi de la race de David, épousa Athalie, fille d'Achab et de Jézabel, qui régnaient en Israël, fameux l'un et l'autre, mais principalement

Jézabel, par leurs sanglantes persécutions contre les prophètes 1. Athalie, non moins impie que sa mère, entraîna bientôt le roi son mari dans l'idolâtrie, et fit même construire dans Jérusalem un temple à Baal, qui était le dieu du pays de Tyr et de Sidon, où Jézabel avait pris naissance. Joram, après avoir vu périr par les mains des Arabes et des Philistins tous les princes ses enfants, à la réserve d'Ochozias, mourut lui-même misérablement d'une longue maladie qui lui consuma les entrailles. Sa mort funcste n'empêcha pas Ochozias d'imiter son impiété et celle d'Athalie sa mère. Mais ce prince, après avoir régné seulement un an, étant allé rendre visite au roi d'Israël, frère d'Athalie, fut enveloppé dans la ruine de la maison d'Achab, et tué par l'ordre de Jéhu, que Dieu avait fait sacrer par ses prophètes, pour régner sur Israël, et pour être le ministre de ses vengeances. Jéhu extermina toute la postérité d'Achab, et fit jeter par les fenêtres Jézabel, qui, selon la prédiction d'Élie, fut mangée des chiens dans la vigne de ce même Naboth qu'elle avait fait mourir autrefois pour s'emparer de son héritage. Athalie, ayant appris à Jérusalem tous ces massacres, entreprit de son côté d'éteindre entièrement la race royale de David, en faisant mourir tous les enfants d'Ochozias, ses petits-fils. Mais heureusement Josabet, sœur d'Ochozias, et fille de Joram, mais d'une autre mère qu'Athalie, étant arrivée lorsqu'on égorgeait les princes ses neveux, trouva moyen de dérober du milieu des morts le petit Joas, encore à la mamelle, et le confia avec sa nourrice au grand prêtre, son mari, qui les cacha tous deux dans le temple, où l'enfant fut élevé secrètement jusqu'au jour qu'il fut proclamé roi de Juda. L'histoire des Rois dit que ce fut la septième année d'après. Mais le texte grec des Paralipomènes, que Sévère-Sulpice 2 a suivi, dit que ce fut la huitième.

<sup>1</sup> Il n'est point indifférent d'observer ici que le père d'Athalie n'était point de la race de David; car il s'ensuit qu'Athalie, sa fille, ne pouvait être regardée par les Juifs que comme une personne fort étrangère à la succession de leurs rois. (L. R.)

<sup>2</sup> J'ignore pourquoi Racine a transposé les noms de cet historien ecclésiastique; on le nomme ordinairement Sulpice-Sévère. (G.)

C'est ce qui m'a autorisé à donner à ce prince neuf à dix ans, pour le mettre déjà en état de répondre aux questions qu'on lui fait.

Je crois ne lui avoir rien fait dire qui soit au-dessus de la portée d'un enfant de cet âge qui a de l'esprit et de la mémoire. Mais, quand j'aurais été un peu au delà, il faut considérer que c'est ici un enfant tout extraordinaire, élevé dans le temple par un grand prêtre qui, le regardant comme l'unique espérance de sa nation, l'avait instruit de bonne heure dans tous les devoirs de la religion et de la royauté. Il n'en était pas de même des enfants des Juifs que de la plupart des nôtres : on leur apprenait les saintes lettres non-seulement dès qu'ils avaient atteint l'usage de la raison, mais, pour me servir de l'expression de saint Paul, dès la mamelle. Chaque Juif était obligé d'écrire une fois en sa vie de sa propre main le volume de la loi tout entier 1. Les rois étaient même obligés de l'écrire deux fois : il leur était enjoint de l'avoir continuellement devant les yeux. Je puis dire ici que la France voit en la personne d'un prince de huit ans et demi 2, qui fait aujourd'hui ses plus chères délices, un exemple illustre de ce que peut dans un enfant un excellent naturel aidé d'une excellente éducation ; et que si j'avais donné au petit Joas la même vivacité et le même discernement qui brillent dans les reparties de ce jeune prince, on m'aurait accusé avec raison d'avoir péché contre les règles de la vraisemblance.

L'âge de Zacharie, fils du grand prêtre, n'étant point marqué, on peut lui supposer, si l'on veut, deux à trois ans de plus qu'à Joas.

<sup>1</sup> Ce que Racine avance ici n'est nullement exact. 4° Chaque Juif n'était point obligé d'écrire le volume de la loi: cela n'eût été possible chez aucun peuple. Le commun des Juifs était si peu instruit, qu'il fallait tous les sept ans, dans l'année sabbatique, lire la loi au peuple assemblé, de peur qu'il ne l'oubliât. 2° Les rois n'étaient obligés d'écrire, et, suivant plusieurs interprètes, de faire écrire qu'une copie de la loi. Le passage de l'Ecriture qui prescrit cette obligation le restreint même au Deutéronome. (Acad.)

<sup>2</sup> Louis de France, duc de Bourgogne, fils du Dauphin, élève de Fénelon.

J'ai survi l'explication de plusieurs commentateurs fort habiles, qui prouvent, par le texte même de l'Écriture, que tous ces soldats à qui Joïada, ou Joad, comme il est appelé dans Josèphe, fit prendre les armes consacrées à Dieu par David, étaient autant de prêtres et de lévites, aussi bien que les cinq centeniers qui les commandaient. En effet, disent ces interprètes, tout devait être saint dans une si sainte action, et aucun profane n'y devait être employé. Il s'y agissait non-seulement de conserver le sceptre de la maison de David, mais encore de conserver à ce grand roi cette suite de descendants dont devait naître le Messie. « Car ce Messie, tant de fois promis comme fils d'Abra-« ham, devait aussi être fils de David et de tous les rois de Juda. » De là vient que l'illustre et savant prélat 1 de qui j'ai emprunté ces paroles appelle Joas le précieux reste de la maison de David. Josèphe en parle dans les mêmes termes ; et l'Écriture dit expressément que Dieu n'extermina pas toute la famille de Joram. voulant conserver à David la lampe qu'il lui avait promise. Or cette lampe, qu'était-ce autre chose que la lumière qui devait être un jour révélée aux nations?

L'histoire ne spécifie point le jour où Joas fut proclamé. Quelques interprètes veulent que ce fût un jour de fête. J'ai choisi celle de la Pentecôte, qui était l'une des trois grandes fêtes des Juifs. On y célébrait la mémoire de la publication de la loi sur le mont de Sinaï, et on y offrait aussi à Dieu les premiers pains de la nouvelle moisson, ce qui faisait qu'on la nommait encore la fête des Prémices. J'ai songé que ces circonstances me fourniraient quelque variété pour les chants du chœur.

Ce chœur est composé de jeunes filles de la tribu de Lévi, et je mets à leur tête une fille que je donne pour sœur à Zacharie. C'est elle qui introduit le chœur chez sa mère. Elle chante avec lui, porte la parole pour lui, et fait enfin les fonctions de ce personnage des anciens chœurs qu'on appelait le Coryphée. J'ai

<sup>1</sup> M. de Meaux. (Note de Ravine.) Les paroles que Ravine vient de cler sont lirées du Discours sur l'histoire universette, de Bossuet, ne part., sect. 4.

aussi essayé d'imiter des anciens cette continuité d'action qui fait que leur théâtre ne demeure jamais vide, les intervalles des actes n'étant marqués que par des hymnes et par des moralités du chœur qui ont rapport à ce qui se passe.

On me trouvera peut-être un peu hardi d'avoir osé mettre sur la scène un prophète inspiré de Dieu, et qui prédit l'avenir. Mais j'ai eu la précaution de ne mettre dans sa bouche que des expressions tirées des prophètes mêmes. Quoique l'Écriture ne dise pas en termes exprès que Joïada ait eu l'esprit de prophétie, comme elle le dit de son fils, elle le représente comme un homme tout plein de l'esprit de Dieu. Et d'ailleurs ne paraît-il pas par l'Évangile qu'il a pu prophétiser en qualité de souverain pontife? Je suppose donc qu'il voit en esprit le funeste changement de Joas. qui, après trente années d'un règne fort pieux, s'abandonna aux mauvais conseils de ses flatteurs, et se souilla du meurtre de Zacharie, fils et successeur de ce grand prêtre. Ce meurtre, commis dans le temple, fut une des principales causes de la colère de Dieu contre les Juifs, et de tous les malheurs qui leur arrivèrent dans la suite. On prétend même que depuis ce jour-là les réponses de Dieu cessèrent entièrement dans le sanctuaire. C'est ce qui m'a donné lieu de faire prédire tout de suite à Joad et la destruction du temple et la ruine de Jérusalem. Mais comme les prophètes joignent d'ordinaire les consolations aux menaces, et que d'ailleurs il s'agit de mettre sur le trône un des ancêtres du Messie, j'ai pris occasion de faire entrevoir la venue de ce consolateur, après lequel tous les anciens justes soupiraient. Cette scène, qui est une espèce d'épisode, amène très-naturellement la musique, par la coutume qu'avaient plusieurs prophètes d'entrer dans leurs saints transports au son des instruments: témoin cette troupe de prophètes qui vinrent au-devant de Saul avec des harpes et des lyres qu'on portait devant eux ; et témoin Élysée lui-même, qui, étant consulté sur l'avenir par le roi de Juda et par le roi d'Israël, dit, comme fait ici Joad, Adducite mihi psalten 1. Ajoutez à cela que cette prophétie sert

<sup>1 «</sup> Faites-moi venir un joueur de harpe. » (Rois, liv. 1v, ch, III, v. 15.)

beaucoup à augmenter le trouble dans la pièce, par la consternation et par les différents mouvements où elle jette le chœur et les principaux acteurs <sup>1</sup>.

¹ Le silence que l'auteur garde sur la conduite de sa pièce, dans la préface, est remarquable. Dans les autres préfaces, il a coutume de parler de l'économie de sa tragédie, du succès qu'elle a eu ou des critiques qu'elle a essuyées; il se contente dans celle-ci d'instruire le lecteur du sujet, et ne dit rien de la manière dont il l'a traité, ni de ce qu'il pense de son ouvrage. Comme cette tragédie n'avait point été représentée, il ignorait l'impression qu'elle pouvait faire sur les spectateurs : ainsi, il n'ose en rien dire : il est incertain si elle plaira aux lecteurs; il attend le jugement du public. Il ne soupçonnait pas alors que dans la suite il lui serait si favorable. (L. R.)

#### ACTEURS

Joas, roi de Juda, fils d'Ochozias.

ATHALIE, veuve de Joram, aïeule de Joas.

JOAD, autrement Joïada, grand prêtre.

JOSABET, tante de Joas, femme du grand prêtre.

ZACHARIE, fils de Joad et de Josabet.

SALOMITH, sœur de Zacharie.

Abner, l'un des principaux officiers des rois de Juda.

Azarias, Ismael, et les trois autres chefs des prêtres et des lévites.

MATHAN, prêtre apostat, sacrificateur de Baal.

Nabal, confident de Mathan.

AGAR, femme de la suite d'Athalie.

TROUPE de prêtres et de lévites.

SUITE d'Athalie.

LA NOURRICE de Joas.

CHOEUR de jeunes filles de la tribu de Lévi.

La scène est dans le temple de Jérusalem, dans un vestibule de l'appartement du grand prétre.

# ATHALIE

#### ACTE PREMIER

### SCÈNE I

JOAD, ABNER.

ABNER.

Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel <sup>1</sup>; Je viens, selon l'usage antique et solennel, Célébrer avec vous la fameuse journée Où sur le mont Sina la Loi nous fut donnée <sup>2</sup>. Que les temps sont changés! Sitôt que de ce jour La trompette sacrée annonçait le retour <sup>3</sup>, Du temple, orné partout de festons magnifiques,

<sup>1</sup> Les Juifs n'avaient qu'un seul temple et qu'un seul autel où il fût permis d'offrir des sacrifices. C'était une marque sensible de l'unité de Dieu... Tous les hommes étaient obligés de se trouver à Jérusalem aux trois grandes solennités, et il était permis aux femmes d'y venir. (Fleury, Mæurs des Israélites.)

<sup>2</sup> Ce vers indique le jour où l'action se passe : c'est un jour illustre et solennel, c'est la fête de la Pentecôte. (G.)

<sup>«</sup> Les trois fêtes solemnelles des Juiss étaient la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles, instituées en mémoire des trois plus grandes grâces qu'ils avaient reçues de Dieu: la sortie d'Égypte, la publication de la loi, l'établissement dans la terre promise.» (Fleury, Mœurs des Israélites.) La Pentecôte s'appelait aussi la fête des Prémices, parce qu'on y offrait à Dieu les premiers pains de la nouvelle moisson. (L) Voy. le livre de l'Exode, ch. XXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les fêtes des Juifs étaient toujours accompagnées de musique. « Dicu dit à Moïse : Parlez aux enfants d'Israël : Le premier jour du septième mois sera pour vous un jour de fête et de repos, un jour remarquable par le son des trompettes, un jour d'assemblée sainte. » (Lévitique, ch. XXIII, v. 23 et 24.)

Le peuple saint en foule inondait les portiques 1. Et tous, devant l'autel avec ordre introduits, De leurs champs dans leurs mains portant les nouveaux fruits, Au Dieu de l'univers consacraient ces prémices 2: Les prêtres ne pouvaient suffire aux sacrifices. L'audace d'une femme, arrêtant ce concours, En des jours ténébreux a changé ces beaux jours 3. D'adorateurs zélés à peine un petit nombre Ose des premiers temps nous retracer quelque ombre : Le reste pour son Dieu montre un oubli fatal 4; Ou même, s'empressant aux autels de Baal <sup>8</sup>, Se fait initier à ses honteux mystères, Et blasphème le nom qu'ont invoqué leurs pères 6. Je tremble qu'Athalie, à ne vous rien cacher, Vous-même de l'autel vous faisant arracher, N'achève enfin sur vous ses vengeances funestes, Et d'un respect forcé ne dépouille les restes 7.

JOAD.

D'où vous vient aujourd'hui ce noir pressentiment?

1 Racine doit cette belle expression à Virgile:

Mane salutantum totis vomit ædibus undam. (Géorgiques.)

- <sup>2</sup> « Vous apporterez en la maison du Seigneur votre Dieu les prémices des fruits de votre terre. » (*Exode*, ch. XXIII, v. 19.)
  - $^{3}$  Voltaire a dit dans  $\textit{M\'{e}rope}\,,$  en se servant d'une image analogue :

Goûtez des jours sereins nés du sein des orages.

- 4 Fatal, parce que c'est Dieu qui frappe d'aveuglement ceux qui ne l'écoutent point: « Aveuglez le cœur de ce peuple; rendez ses oreilles sourdes et fermez-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse à moi, et qu'il ne soit guéri. » (ISAÏE, ch. VI, V. 40.)
- 8 Baal, idole des Phéniciens, adoptée par les habitants du royaume d'Israël, qui mélaient au culte de cette fausse divinité des cérémonies infâmes. (G.)
- <sup>6</sup> Leurs pères. Le reste est un nom collectif qui s'accorde très-bien avec le pluriel.
- 7 Dans ce peu de vers, Racine a fait connaître le caractère d'Athalie, celui de Joad, le jour de l'action, et le lieu de la scene, qui est le vestibule du temple. (L.) « Le peuple n'entrait point dans le temple. Il n'y avait que les sacrificateurs, et encore ceux qui étaient de service, aux heures réglées le soir et le matin, pour allumer les lampes, offrir les pains et les parfums. » (FLEURY.)

#### ABNER.

Pensez - vous être saint et juste impunément? Dès longtemps elle hait cette fermeté rare Qui rehausse en Joad l'éclat de la tiare 1: Dès longtemps votre amour pour la religion Est traité de révolte et de sédition. Du mérite éclatant cette reine jalouse Hait surtout Josabet, votre fidèle épouse : Si du grand prêtre Aaron Joad est successeur, De notre dernier roi Josabet est la sœur 2. Mathan, d'ailleurs, Mathan, ce prêtre sacrilége, Plus méchant qu'Athalie, à toute heure l'assiège 3; Mathan, de nos autels infâme déserteur, Et de toute vertu zélé persécuteur 4. C'est peu que, le front ceint d'une mitre étrangère, Ce ministre à Baal prête son ministère; Ce temple l'importune, et son impiété Voudrait anéantir le Dieu qu'il a quitté. Pour vous perdre il n'est point de ressort qu'il n'invente : Quelquefois il vous plaint, souvent même il vous vante s; Il affecte pour vous une fausse douceur 6;

<sup>1</sup> Tous les Juis avaient la tête couverte de quelque espèce de tiare, comme celle des Perses et des Chaldéens. (FLEURY.) La tiare du grand prêtre était de fin lin. On y attachait sur le devant, avec un ruban de couleur d'hyacinthe, une lame d'or sur laquelle étaient gravés ces mots: La sainteté est au Seigneur. (Exode, ch. XXVIII, v. 36, 37, 38.)

<sup>2</sup> Josabet était fille de Joram et sœur d'Ochozias. V. II Paralip., ch. XXII, v. 14. — Joad savait bien, dit-on, que sa femme était fille de Joram et sœur d'Ochozias. Oui, mais Abner insiste sur la noblesse de cette origine pour faire sentir qu'elle est pour Athalie un nouveau motif de haïr dans l'épouse de Joad une princesse du sang royal. (G.)

 $<sup>{\</sup>it 3~M\'echant}$  n'est pas pris ici dans son acception vulgaire. Il signifie  $\it impie$ . C'est le sens biblique.

<sup>\*</sup> Zélé perséculeur de toute vertu! Quelle alliance de mots! cela rappelle pour la hardiesse « le juste perséculeur irréconciliable de ses propres passions. » (Bossuet, Oraison funèbre de Henriette de France.)

<sup>5</sup> Pessimum inimicorum genus laudantes, dit Tacite.

<sup>6</sup> Une douceur affectée est toujours fausse. Ainsi on n'affecte jamais une fausse douceur, parce qu'on ne peut vouloir affecter l'hypocrisie, (A. M.)

Et, par là de son fiel colorant la noirceur,
Tantôt à cette reine il vous peint redoutable;
Tantôt, voyant pour l'or sa soif insatiable,
Il lui feint qu'en un lieu que vous seul connaissez¹,
Vous cachez des trésors par David amassés.
Enfin depuis deux jours la superbe Athalie
Dans un sombre chagrin paraît ensevelie.
Je l'observais hier, et je voyais ses yeux
Lancer sur le lieu saint des regards furieux;
Comme si dans le fond de ce vaste édifice
Dieu cachait un vengeur armé pour son supplice ².
Croyez-moi, plus j'y pense, et moins je puis douter
Que sur vous son courroux ne soit près d'éclater,
Et que de Jézabel la fille sanguinaire
Ne vienne attaquer Dieu jusqu'en son sanctuaire ³.

JOAD.

Celui qui met un frein à la fureur des flots <sup>4</sup>
Sait aussi des méchants arrêter les complots.
Soumis avec respect à sa volonté sainte,
Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte <sup>5</sup>.
Cependant je rends grâce au zèle officieux
Qui sur tous mes périls vous fait ouvrir les yeux.
Je vois que l'injustice en secret vous irrite,
Que vous avez encor le cœur israélite.

Racine s'est rencontré avec R.-J. Nérée, qu'il ne connaissait sans doute pas,

<sup>1</sup> Il lui feint, latinisme. Finxit illi, illi mentibus est. Remarquez l'admirable vérité de ce portrait de Mathan, et la peinture aussi énergique que fidèle des ruses employées par les courtisans pour tromper les princes. (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce soupçon d'Abner est une préparation très-adroite du dénoûment. (G.)

<sup>3</sup> Jusqu'en son sanctuaire, met le comble à l'audace et à l'impiété. Il n'y avait que le pontife qui entrât dans le sanctuaire, où reposait l'arche d'alliance; encore n'y entrait-il qu'une fois l'année

<sup>4</sup> Voyez le livre de Job, ch. xxvi, v. 10, et ch. xxxviii, v. 11.

<sup>5</sup> Tout ce qu'il peut y avoir de sublime paraît rassemblé dans ces quatre vers. La grandeur de la pensée, la noblesse du sentiment, la magnificence des paroles et l'harmonie de l'expression si heureusement terminée par le dernier vers. (BOILEAU)

Le Ciel en soit béni! Mais ce secret courroux,
Cette oisive vertu, vous en contentez-vous?
La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère¹?
Huit ans déjà passés, une impie étrangère ²
Du sceptre de David usurpe tous les droits³,
Se baigne impunément dans le sang de nos rois,
Des enfants de son fils détestable homicide,
Et même contre Dieu lève son bras perfide:
Et vous, l'un des soutiens de ce tremblant État⁴,
Vous, nourri dans les camps du saint roi Josaphat,
Qui sous son fils Joram commandiez nos armées.
Qui rassurâtes seul nos villes alarmées.
Lorsque d'Ochozias le trépas imprévu
Dispersa tout son camp à l'aspect de Jéhu;

Voici les vers de ce dernier, dans la pièce intitulée : Le Triomphe de la Lique. On pourra comparer :

Je ne crains que mon Dieu, lui tout seul je redoute... Celui n'est délaissé qui a Dieu pour son Père. Il ouvre à tous la main; il nourrit les corbeaux: Il donne la viande aux petits passereaux, Aux bètes des forèts, des prés et des montagues. Tout vit de sa bonté. (Act. II, sc. 1.)

 $^{\rm 1}$  Cette forme de phrase interrompue est très-belle; elle relève le discours par une interrogation inattendue. (A. M.)

2 Il ne faut pas consulter la grammaire, mais la poésie sur le mérite de ce tour heureux et rapide. La grammaire voulait, huit ans sont déjà passés depuis que... L'Académie, qui a fait cette observation, ajoute que Malherbe a la gloire d'avoir créé cette façon de parler dans sa Prosopopée d'Ostende. (G.)

Voici la strophe de Malherbe :

Trois ans déjà passés, théâtre de la guerre, J'exerce des deux chefs les funestes combats, Et fais émerveiller tous les yeux de la terre, De voir que le malheur ne m'ose mettre à bas.

3 Cela justifie complétement Joad contre ceux qui l'accusent d'être un fanatique et un séditieux, qui fait égorger sa souveraine, à qui il a fait serment de fidélité. Athalie n'est point la souveraine de Joad, puisqu'elle est usurpatrice et étrangère. Il ne lui a fait aucun serment. et jamais, dans la pièce, elle ne lui parle comme à son sujet, comme jamais il ne lui parle comme à sa souveraine. Joad est le sujet de Joas seulement. (A. M.)

4 Racine donne ici la plus haute idée d'Abner, personnage qu'il a créé et dont il n'est fait aucune mention dans Joséphe ni dans l'Écriture. (G.)

Je crains Dieu, dites-vous, sa vérité me touche! Voici comme ce Dieu vous répond par ma bouche:

- « Du zèle de ma Loi que sert de vous parer?
- « Par de stériles vœux pensez-vous m'honorer?
- « Quel fruit me revient-il de tous vos sacrifices?
- « Ai-je besoin du sang des boucs et des génisses?
- « Le sang de vos rois crie, et n'est point écouté.
- « Rompez, rompez tout pacte avec l'impiété;
- « Du milieu de mon peuple exterminez les crimes ;
- « Et vous viendrez alors m'immoler vos victimes  ${}^{\scriptscriptstyle 1}.\,{}^{\scriptscriptstyle 9}$

Hé! que puis-je au milieu de ce peuple abattu?
Benjamin est sans force, et Juda sans vertu:
Le jour qui de leurs rois vit éteindre la race
Éteignit tout le feu de leur antique audace?.
Dieu même, disent-ils, s'est retiré de nous:
De l'honneur des Hébreux autrefois si jaloux,
Il voit sans intérêt leur grandeur terrassée;
Et sa miséricorde à la fin s'est lassée:
On ne voit plus pour nous ses redoutables mains
De merveilles sans nombre effrayer les humains.

¹ Quelle vivacité, quel mouvement dans ce discours de Joad, qui joint la réponse à l'objection; qui, dans la même phrase, fait parler Abner et fait parler Dieu! (G.) « Qu'ai-je à faire de cette multitude de victimes que vous m'offrez? dit le Seigneur; tout cela m'est à dégoût. Je n'aime point les holocaustes de vos béliers, ni la graisse de vos troupeaux, ni le sang des veaux, des agneaux et des boucs. » (Isaïe, ch. 1, v. 11 et 12.) J.-B. Rousseau (liv. 1, Ode-11) a traduit aussi le verset 13 du Psaume XLIX: « Numquid manducabo carnes taurorum, aut sanguinem hircorum potabo? Mangerai-je la chair des taureaux, ou boirai-je le sang des boucs? »

Que m'importent vos sacrifices, Vos offrandes et vos troupeaux? Dieu boit-il le sang des génisses? Mange-t-il la chair des taureaux?

mais il a évité le mot bouc, qui est un des plus ignobles de notre langue. Racine l'ennoblit par la manière dont il l'a placé, et par une sorte d'opposition avec rois. Qu'ai-je besoin du sang des boucs? Le sang de vos rois crie. La bassesse même du mot fait ressortir le contraste. (G.)

2 Un jour qui éteignit n'est pas une image juste. Le jour voit éteindre, et n'éteint pas. (A. M.)

L'arche sainte est muette, et ne rend plus d'oracles 1.

JOAD.

Et quel temps fut jamais si fertile en miracles?
Quand Dieu par plus d'effets montra-t-il son pouvoir?
Auras-tu donc toujours des yeux pour ne point voir ²,
Peuple ingrat? quoi! toujours les plus grandes merveilles
Sans ébranler ton cœur frapperont tes oreilles!
Faut-il, Abner, faut-il vous rappeler le cours
Des prodiges fameux accomplis en nos jours:
Des tyrans d'Israël les célèbres disgrâces ³,
Et Dieu trouvé fidèle en toutes ses menaces;
L'impie Achab détruit, et de son sang trempé
Le champ que par le meurtre il avait usurpé ⁴;
Près de ce champ fatal Jézabel immolée;
Sous les pieds des chevaux cette reine foulée ³;

Racine avait déjà dit:

Vous-même n'allez point de contrée en contrée Montrer aux nations Mithridate détruit.

Mithridate, Act. III, sc. 1.

<sup>1 «</sup> Nous ne voyons plus les signes éclatants de notre Dieu ; il n'y a plus de prophète, et nul de nous ne nous connaîtra plus. » (Ps. LXXIII , v. 9.)

<sup>&</sup>quot;2 « Vous qui voyez tant de choses, n'observez-vous pas ce que vous voyez? — Vous qui avez les oreilles ouvertes, n'entendez-vous point? » (Isaïe, ch. xlii, v. 20.)

<sup>3</sup> C'est à ce vers que commence la plus belle, la plus éloquente énumération qui jamais ait signalé la verve d'un poéte français. C'est une suite de quatorze vers, dont chacun retrace, du style le plus précis et le plus énergique, un miracle fameux et un mémorable trait d'histoire. (Voyez les ch. IX, X, XIV, XX et XXIII du livre III des Rois, et le ch. IX du liv, IV.) Quelle hardiesse dans ces expressions: Dieu fidèle en ses menaces, Achab détruit, etc.1 (G.)

<sup>4</sup> Inversion hardie, qui fait voir qu'entre les mains d'un véritable poete notre langue est moins faible et moins timide qu'on ne le croit. Le champ dont il s'agit est la vigne de Naboth, que Jézabel, femme d'Achab, usurpa par le meurtre du propriétaire; et ce fut dans ce champ qu'elle fut dévorée par les chiens. (G.)

<sup>5 «</sup> Jéhu leur dit : Jetez - la du haut en bas. Aussitôt ils la jetérent par la fenétre, et la muraille fut teinte de son sang, et elle fut foulée aux pieds des chevaux. » (Rois, liv. Iv, ch. Ix, v. 33.) Plus il y a de familiarité dans cette façon de parler, foulée sous les pieds des chevaux, et plus elle devient énergique quand c'est a une reine que ce malheur arrive. Essayez de mettre coursiers à la place de chevaux, vous détruisez l'image. (G.)

Dans son sang inhumain les chiens désaltérés ',
Et de son corps hideux les membres déchirés :
Des prophètes menteurs la troupe confondue,
Et la flamme du ciel sur l'autel descendue ²;
Élie aux éléments parlant en souverain,
Les cieux par lui fermés et devenus d'airain ³,
Et la terre trois ans sans pluie et sans rosée ⁴;
Les morts se ranimant à la voix d'Élisée?
Reconnaissez, Abner, à ces traits éclatants,
Un Dieu tel aujourd'hui qu'il fut dans tous les temps.
Il sait quand il lui plaît faire éclater sa gloire;
Et son peuple est toujours présent à sa mémoire.

ABNER

Mais où sont ces honneurs à David tant promis <sup>5</sup>, Et prédits mème encore à Salomon son fils? Hélas! nous espérions que de leur race heureuse Devait sortir de rois une suite nombreuse; Que sur toute tribu, sur toute nation, L'un d'eux établirait sa domination, Ferait cesser partout la discorde et la guerre, Et verrait à ses pieds tous les rois de la terre <sup>6</sup>.

<sup>1 «</sup> Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jezraël. » ( Rois, liv. 1v, ch. 1x, v. 36.)

<sup>2</sup> Les prophètes de Baal s'étaient flattés de faire descendre le feu du ciel sur la victime; ils ne purent y réussir : mais à la voix du prophète du Seigneur, la flamme descendit sur l'autel, et dévora la victime et les faux prophètes. (G.)

<sup>3</sup> Les cieux fermes, expression empruntée de l'Écriture: Dominus claudat cœlum. (Deut., ch. xt, v. 17.) Si clausum fuerit cœlum. (Reg., liv. III, ch. vIII, v. 35.) Clauso cœlo. (Paralip., liv. II, ch. vI, v. 26, etc. etc.) Les cieux d'airain, métaphore créée par Racine. (G.)

<sup>4</sup> La terre trois ans sans pluie est de la prose. Cette addition, et sans rosée, donne a tout le vers une couleur poétique. Il faut surtout remarquer dans ce morceau l'art prodigieux avec lequel Racine a fait entrer dans la poésie des termes aussi communs que ceux de chiens, chevaux et pluie. (G.)

<sup>5 «</sup> Où sont, Seigneur, vos anciennes miséricordes, que vous avez promises à David avec serment, et en prenant votre vérité à témoin? » (Ps. LXXXVIII, V 50.)

<sup>6 «</sup> Et tous les peuples de la terre seront bénis en lui ; toutes les nations rendront gloire à sa grandeur. » (Ps. LXXI, v. 7)

JOAD.

Aux promesses du Ciel pourquoi renoncez-vous?

Ce roi fils de David, où le chercherons-nous?

Le Ciel même pent-il réparer les ruines
De cet arbre séché jusque dans ses racines!?

Athalie étouffa l'enfant même au berceau.

Les morts, après huit ans, sortent-ils du tombeau?

Ah! si dans sa fureur elle s'était trompée;
Si du sang de nos rois quelque goutte échappée...

JOAD.

Eh bien! que feriez-vous?

ABNER.

O jour heureux pour moi!...

De quelle ardeur j'irais reconnaître mon roi!

Doutez-vous qu'à ses pieds nos tribus empressées...

Mais pourquoi me flatter de ces vaines pensées?

Déplorable héritier de ces rois triomphants,

Ochosias restait seul avec ses enfants:

Par les traits de Jéhu je vis percer le père;

Vous avez vu les fils massacrés par la mère.

DAD

Je ne m'explique point, mais quand l'astre du jour <sup>2</sup> Aura sur l'horizon fait le tiers de son tour, Lorsque la troisième heure aux prières rappelle <sup>3</sup>,

Un faible rejeton sort entre les ruines De cet arbre fécond coupé dans ses racines.

<sup>1</sup> Massillon dit quelque part, dans son Petit Caréme: « Le Seigneur a toujours soufflé sur les races orgueilleuses, et en a fait sécher la racine. » Et encore: « Sa justice... renverse vos fortunes, éteint vos familles, fait sécher la racine de votre prospérité. » C'est un pareil style qui l'a fait appeler à juste titre le Racine de la chaire. Voltaire, imitant Athalie, dit en parlant de Louis XV dans la Henriade, chant XIII :

<sup>2</sup> Je ne m'explique point. Ces mots mystérieux éveillent la curiosité, promettent un grand événement, une preuve éclatante de la puissance de ce Dieu qui ne trompe jamais. En ne s'expliquant pas Joad en dit assez. (G.)

 $<sup>^3</sup>$  La troisième heure répond, suivant notre manière de distribuer le  $\mathrm{tem}_{\|}\,s\,,$  a neuf heures du matin. (G.)

Retrouvez-vous au temple avec ce même zèle. Dieu pourra vous montrer par d'importants bienfaits Que sa parole est stable, et ne trompe jamais. Allez; pour ce grand jour il faut que je m'apprête, Et du temple déjà l'aube blanchit le faîte 1.

ABNER.

Quel sera ce bienfait que je ne comprends pas? L'illustre Josabet porte vers vous ses pas : Je sors et vais me joindre à la troupe fidèle Qu'attire de ce jour la pompe solennelle.

## SCÈNE II JOAD, JOSABET.

JOAD.

Les temps sont accomplis, princesse: il faut parler; Et votre heureux larcin ne se peut plus celer. Des ennemis de Dieu la coupable insolence, Abusant contre lui de ce profond silence, Accuse trop longtemps ses promesses d'erreur?. Que dis-je? le succès animant leur fureur, Jusque sur notre autel notre injuste marâtre? Veut offrir à Baal un encens idolâtre.

<sup>1</sup> Si j'avais à décider entre les trois expositions fameuses de Bajazet, d'Iphigénie et d'Athalie, je donnerais la préférence à cette dernière. Au mérite de bien instruire le spectateur de tout ce qu'il doit savoir, elle joint l'avantage d'ètre une scène d'action, dans laquelle le souverain pontife, en homme qui médite un grand dessein, cherche à s'assurer des dispositions du général de l'armée d'Athalie. Il n'existe point d'autre exemple d'une aussi grande perfection. (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erreur pour fausseté ne paraît pas exact Il ne peut y avoir d'erreur dans les promesses: l'erreur ne peut être que dans celui qui promet au delà de ses moyens. Cependant ce mot peut passer dans un vers à la faveur d'une ellipse: accuser les promesses d'erreur, c'est les accuser de nous induire en erreur, de nous tromper (G.), d'être pour nous un sujet d'erreur, error. Mais n'y a-t-il pas plus que cela dans le vers de Racine? Les ennemis de Dieu ne l'accusent-ils pas de ne pas pouvoir plus encore que de ne pas vouloir tenir ses promesses? Leur insolence en est d'autant plus grande; alors erreur est exact.

<sup>3</sup> Athalie était belle-mère de Josabet, fille de Joram. (G.)

Montrons ce jeune roi que vos mains ont sauvé, Sous l'aile du Seigneur dans le temple élevé. De nos princes hébreux il aura le courage : Et déjà son esprit a devancé son âge 1. Avant que son destin s'explique par ma voix, Je vais l'offrir au Dieu par qui règnent les rois 2 : Aussitôt assemblant nos lévites, nos prêtres, Je leur déclarerai l'héritier de leurs maîtres 3. IOSABET.

Sait-il déjà son nom et son noble destin? JOAD.

Il ne répond encor qu'au nom d'Éliacin 4; Il se croit quelque enfant rejeté par sa mère , A qui j'ai par pitié daigné servir de père.

JOSABET.

Hélas! de quel péril je l'avais su tirer! Dans quel péril encor est-il près de rentrer! JOAD.

Quoi! déjà votre foi s'affaiblit et s'étonne!

1 Ce vers prévient l'objection que les discours de Joas sont au-lessus de son age. (G.)

Je suis jeune, il est vrai; mais aux âmes bien nées La valeur n'attend pas le nombre des années. (CORNEILLE, te Cid. acte II, sc. H.)

Et dans le livre de la Sagesse : « J'étais un enfant bien né, et j'avais reçu de Dieu une âme d'un bon naturel. » (Ch. vm, v. 19.) Voyez dans Massillon, Petit Carême, deuxième dimanche de Carème, le développement de cette idée.

2 C'est la pensée de l'Ecriture sainte :

« Le trône royal appartient à Dieu, et les rois ne le remplissent qu'en son nom-C'est une chose bien magnifique pour les rois, et qui nous oblige à les révérer avec une espèce de religion; mais pour laquelle aussi Dieu les avertit d'exercer saintement et divinement une autorité divine et sacrée. » (Bossuer.) « Les rois règnent par moi, » est-il dit au livre de la Sagesse.

3 Quelle rapidité dans la marche de l'action! dès la seconde scène, au moment où l'on apprend pour la première fois que Joas, héritier du trône, existe dans le temple, on voit le grand prêtre prêt à déclarer sa naissance. (G.)

4 « Il n'a encore d'autre nom que celui d'Éliacin. » C'était une petite chose à bien dire. Le poète a trouvé moyen d'en faire un vers élégant; c'est en ne négligeant rien qu'on embellit tout. (L.)

#### JOSABET.

A vos sages conseils, seigneur, je m'abandonne.
Du jour que j'arrachai cet enfant à la mort,
Je remis en vos mains tout le soin de son sort;
Mème, de mon amour craignant la violence,
Autant que je le puis j'évite sa présence,
De peur qu'en le voyant quelque trouble indiscret
Ne fasse avec mes pleurs échapper mon secret t.
Surtout j'ai cru devoir aux larmes, aux prières.
Consacrer ces trois jours et ces trois nuits entières.
Cependant aujourd'hui puis-je vous demander
Quels amis vous avez prêts à vous seconder?
Abner, le brave Abner viendra-t-il nous défendre?
A-t-il près de son roi fait serment de se rendre?

JOAD.

Abner, quoiqu'on se pût assurer sur sa foi, Ne sait pas même encor si nous avons un roi.

JOSABET.

Mais à qui de Joas confiez-vous la garde? Est-ce Obed, est-ce Ammon que cet honneur regarde?? De mon père sur eux les bienfaits répandus...

JOAD.

A l'injuste Athalie ils se sont tous vendus 3.

JOSABET.

Qui donc opposez-vous contre ses satellites 4?

<sup>1</sup> Quelle délicatesse dans les sentiments de Josabet! que d'élégance dans les vers qui les expriment!

<sup>2</sup> Cette locution manque à la fois d'élégance et de correction; on ne peut pas dire: un honneur qui regarde quelqu'un. (A. M.) Ce soin honorable vous regarde, est l'expression commune; cet honneur vous regarde, dit la même chose d'une manière neuve. Le vers de Racine nous semble correct et élégant.

<sup>3</sup> Injuste a beaucoup de force dans la langue du xvne siècle. « L'unique usage dit Massillon, que les grands font de leur autorité, c'est de la faire servir à leurs plaisirs injustes. »

<sup>4</sup> Opposer contre, espèce de pléonasme; car opposer vient d'opponere, obponere, mettre devant ou contre. On dit opposer à.

JOAD.

Ne vous l'ai-je pas dit? nos prêtres, nos lévites.

JOSABET.

Je sais que, près de vous en secret assemblé 1, Par vos soins prévoyants leur nombre est redoublé; Que, pleins d'amour pour vous, d'horreur pour Athalie. Un serment solennel par avance les lie<sup>2</sup> A ce fils de David qu'on leur doit révéler. Mais quelque noble ardeur dont ils puissent brûler 3, Peuvent-ils de leur roi venger seuls la querelle? Pour un si grand ouvrage est-ce assez de leur zèle? Doutez-vous qu'Athalie, au premier bruit semé Ou'un fils d'Ochosias est ici renfermé. De ses fiers étrangers assemblant les cohortes, N'environne le temple, et n'en brise les portes? Suffira-t-il contre eux de vos ministres saints. Qui, levant au Seigneur leurs innocentes mains, Ne savent que gémir et prier pour nos crimes, Et n'ont jamais versé que le sang des victimes? Peut-être dans leurs bras Joas percé de coups...

JOAD.

Et comptez-vous pour rien Dieu, qui combat pour nous? Dieu, qui de l'orphelin protége l'innocence, Et fait dans la faiblesse éclater sa puissance;

<sup>1</sup> On ne dit pas en prose un nombre assemblé; mais le sens est si clair qu'on excuse cette licence poétique en faveur de la précision. (G.)

<sup>2</sup> Quoique l'esprit et le caractère essentiel de toute la pièce soient de présenter toujours Dieu dans tous les événements, cependant le grand prêtre n'a négligé aucune des précautions qu'exige la prudence humaine. Cette sage prévoyance est un devoir : il faut commencer par faire tout ce que peut un mortel, et attendre ensuite le secours divin avec une confiance inaltérable. Tel est le personnage de Joad, le plus étonnant, le plus sublime qu'il y ait au théâtre. (G.)

<sup>3</sup> Geoffroy a observé que la régularité de la construction demanderait : De quelque noble ardeur qu'ils puissent brûler. Il est cependant remarquable que Boileau a usé de la même licence dans sa satire x1, et dans sa première épitre au roi. (A. M.)

Dieu, qui hait les tyrans, et qui dans Jezraël <sup>t</sup> Jura d'exterminer Achab et Jézabel; Dieu, qui, frappant Joram, le mari de leur fille, A jusque sur son fils poursuivi leur famille <sup>2</sup>; Dieu, dont le bras vengeur, pour un temps suspendu <sup>3</sup>, Sur cette race impie est toujours étendu?

JOSABET.

Et c'est sur tous ces rois sa justice sévère Que je crains pour le fils de mon malheureux frère. Qui sait si cet enfant, par leur crime entraîné, Avec eux en naissant ne fut pas condamné? Si Dieu, le séparant d'une odieuse race<sup>4</sup>, En faveur de David voudra lui faire grâce?

Hélas! l'état horrible où le Ciel me l'offrit
Revient à tout moment effrayer mon esprit.
De princes égorgés la chambre était remplie :
Un poignard à la main l'implacable Athalie
Au carnage animait ses barbares soldats,
Et poursuivait le cours de ses assassinats.
Joas, laissé pour mort, frappa soudain ma vue :
Je me figure encor sa nourrice éperdue,
Qui devant les bourreaux s'était jetée en vain s,
Et, faible, le tenait renversé sur son sein s.

<sup>1</sup> Jezraël, ville de la tribu de Juda.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Son n'est pas clair. Il s'agit d'Ochozias, fils de Joram et d'Athalie.

<sup>3</sup> Le mot Dieu, répété quatre fois à la tôte de quatre distiques de suite, donne à cette phrase une singulière dignité. (L.)

<sup>4 «</sup> Vos descendants expieront peut-étre dans la peine et dans la calamité le crime de votre ingratitude. » (MASSILLON.)

<sup>5</sup> Ce morceau est un modèle de peinture touchante; tous les traits en sont finis. Je ne remarquerai que cet hémistiche, s'était jeté en vain, où le vers semble tomber à chaque mot; il est impossible de mieux rendre l'effort impuissant de la faiblesse. (L.)

<sup>6</sup> Quelques grammairiens ont aperçu une équivoque dans ces mots et faible. Ils ne savent si faible se rapporte à Joas ou à la nourrice, quoiqu'il soit évident par le sens même de la phrase que c'est à la nourrice; et faible, c'est-à-dire et qui etant faible. G.)

Je le pris tout sanglant. Et baignant son visage,
Mes pleurs du sentiment lui rendirent l'usage;
Et, soit frayeur encor, ou pour me caresser,
De ses bras innocents je me sentis presser.
Grand Dieu, que mon amour ne lui soit point funeste!
Du fidèle David c'est le précieux reste:
Nourri dans ta maison en l'amour de ta Loi
Il ne connaît encor d'autre père que toi.
Sur le point d'attaquer une reine homicide,
A l'aspect du péril si ma foi s'intimide,
Si la chair et le sang, se troublant aujourd'hui,
Ont trop de part aux pleurs que je répands pour lui,
Conserve l'héritier de tes saintes promesses 1,
Et ne punis que moi de toutes mes faiblesses!

JOAD.

Vos larmes, Josabet, n'ont rien de criminel:
Mais Dieu veut qu'on espère en son soin paternel.
Il ne recherche point, aveugle en sa colère,
Sur le fils qui le craint l'impiété du père?.
Tout ce qui reste encor des fidèles Hébreux
Lui viendront aujourd'hui renouveler leurs vœux.
Autant que de David la race est respectée,
Autant de Jézabel la fille est détestée.
Joas les touchera par sa noble pudeur,
Où semble de son sang reluire la splendeur;
Et Dieu, par sa voix même appuyant notre exemple,
De plus près à leur cœur parlera dans son temple:
Deux infidèles rois tour à tour l'ont bravé :
Il faut que sur leur trône un roi soit élevé,

¹ On peut rapprocher de cette admirable prière de Josabet celle que Massillon, dans son sermon du vendredi saint (Petit Caréme), adresse à Dieu pour le jeune Louis XV, qu'il appelle aussi l'enfant précieux.

<sup>2 «</sup> Le fils ne portera pas l'iniquité du père. » (Ézéch., ch. XVIII, v. 20.)

<sup>3</sup> Période de six vers pleins de majesté et d'harmonie. Tour à tour, pour successivement, l'un après l'autre. Ce serait en prose une petite faute. (G.)

Qui se souvienne un jour qu'au rang de ses ancêtres Dieu l'a fait remonter par la main de ses prêtres, L'a tiré par leurs mains de l'oubli du tombeau, Et de David éteint rallumé le flambeau.

Grand Dieu, si tu prévois qu'indigne de sa race <sup>2</sup> Il doive de David abandonner la trace, Qu'il soit comme le fruit en naissant arraché, Ou qu'un souffle ennemi dans sa fleur a séché <sup>3</sup>! Mais si ce même enfant, à tes ordres docile, Doit être à tes desseins un instrument utile, Fais qu'au juste héritier le sceptre soit remis; Livre en mes faibles mains ses puissants ennemis; Confonds dans ses conseils une reine cruelle <sup>4</sup>! Daigne, daigne, mon Dieu, sur Mathan et sur elle Répandre cet esprit d'imprudence et d'erreur, De la chute des rois funeste avant-coureur <sup>5</sup>!

L'heure me presse : adieu. Des plus saintes familles Votre fils et sa sœur vous amènent les filles.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'exactitude demandait a rallumé. (ACAD.) — Massillon a été presque aussi hardi que Racine. « Vous, dit-il au jeune Louis XV, vous qu'il a rallumé comme une étincelle précieuse dans le sein même des ombres de la mort, où il venait d'éteindre votre auguste race, et où vous étiez sur le point de vous éteindre vous-même. » (Petit Caréme, sermon pour la fête de la Purification.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous avons vu la prière de Josabet, douce et touchante, pleine du sentiment le plus tendre, et terminée par un trait de dévouement héroïque; celle du grand prêtre est mâle, ferme, courageuse, pleine de grandeur et d'énergie. Cette prière de douze vers semble ne former qu'une seule période, dont les divers membres, dépendant l'un de l'autre, s'attirent, s'enchaînent, se succèdent avec rapidité, et forment l'ensemble le plus harmonieux. (G.)

<sup>3 «</sup>Le Seigneur a toujours soufflé sur les races orgueilleuses, et en a fait sécher la racine. » (MASSILLON, Petit Caréme.)

<sup>4 «</sup> Seigneur, confondez, je vous prie, Achitophel dans ses conseils. » (Rois, liv. п., ch. xv, v. 31.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il n'y a point d'expression pour louer un pareil style, que le transport et le cri de l'admiration. Ce langage, cette harmonie, ont quelque chose au-dessus de l'humain; tout est céleste, tout est inspiration. (L.)

#### SCÈNE III

# JOSABET, ZACHARIE, SALOMITH, LE CHOEUR.

JOSABET.

Cher Zacharie, allez, ne vous arrêtez pas:

De votre auguste père accompagnez les pas.

O filles de Lévi, troupe jeune et fidèle,
Que déjà le Seigneur embrase de son zèle,
Qui venez si souvent partager mes soupirs,
Enfants, ma seule joie en mes longs déplaisirs,
Ces festons dans vos mains et ces fleurs sur vos têtes
Autrefois convenaient à nos pompeuses fêtes:
Mais, hélas! en ce temps d'opprobre et de douleurs,
Quelle offrande sied mieux que celle de nos pleurs!
J'entends déjà, j'entends la trompette sacrée,
Et du temple bientôt on permettra l'entrée.
Tandis que je me vais préparer à marcher,
Chantez, louez le Dieu que vous venez chercher.

## SCÈNE IV

#### LE CHOEUR.

Tout l'univers est plein de sa magnificence; Qu'on l'adore ce Dieu; qu'on l'invoque à jamais: Son empire a des temps précédé la naissance; Chantons, publions ses bienfaits.

UNE VOIX, seule.
En vain l'injuste violence
Au peuple qui le loue imposerait silence;
Son nom ne périra jamais.

Le jour annonce au jour sa gloire et sa puissance 1, Tout l'univers est plein de sa magnificence : Chantons, publions ses bienfaits.

TOUT LE CHŒUR répète.

Tout l'univers est plein de sa magnificence : Chantons, publions ses bienfaits.

UNE VOIX, seule.

Il donne aux fleurs leur aimable peinture;
Il fait naître et mûrir les fruits;
Il leur dispense avec mesure
Et la chaleur des jours et la fraîcheur des nuits.
Le champ qui les reçut les rend avec usure.

UNE AUTRE.

Il commande au soleil d'animer la nature, Et la lumière est un don de ses mains : Mais sa loi sainte, sa loi pure Est le plus riche don qu'il ait fait aux humains.

UNE AUTRE.

O mont de Sinaï, conserve la mémoire 2

De ce jour à jamais auguste et renommé,

Quand, sur ton sommet enflammé,

Dans un nuage épais le Seigneur enfermé

Fit luire aux yeux mortels un rayon de sa gloire.

Dis-nous pourquoi ces feux et ces éclairs,

Ces torrents de fumée et ce bruit dans les airs,

Ces trompettes et ce tonnerre : Venait-il renverser l'ordre et les éléments?

Le jour au jour la révèle, La nuit l'annonce à la nuit.

 $<sup>^1</sup>$  « Dies diei eructat verbum. » ( Ps. xvIII, 2.) Rousseau . traduisant le même passage du Psaume xvIII , a dit ( liv. 1, ode II ) :

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il y a dans ce chœur, qui partout est beau, un couplet égal à tout pour le sublime: 0 mont Sinaï, etc. Mais j'avoue que les chœurs d'Esther, où il n'y a pas mons de sublime, mais où il y a plus de sentiment, me paraissent encore audessus. (L.)

Sur ses antiques fondements Venait-il ébranler la terre?

UNE AUTRE.

Il venait révéler aux enfants des Hébreux De ses préceptes saints la lumière immortelle; Il venait à ce peuple heureux Ordonner de l'aimer d'une amour éternelle.

TOUT LE CHOEUR.

O divine, ô charmante loi! O justice, ô bonté suprème! Que de raisons, quelle douceur extrême D'engager à ce Dieu son amour et sa foi!

UNE VOIX, seule.

D'un joug cruel il sauva nos aïeux, Les nourrit au désert d'un pain délicieux; Il nous donne ses lois, il se donne lui-même : Pour tant de biens, il commande qu'on l'aime.

LE CHOEUR.

O justice, ô bonté suprême!

LA MÊME VOIX.

Des mers pour eux il entr'ouvrit les eaux; D'un aride rocher fit sortir des ruisseaux 1, Il nous donne ses lois, il se donne lui-même 2: Pour tant de biens, il commande qu'on l'aime.

LE CHOEUR.

O divine, ô charmante loi! Que de raisons, quelle douceur extrême D'engager à ce Dieu son amour et sa foi!

<sup>1</sup> Il faut observer la grâce et l'élégante brièveté de cette énumération des miracles opérés dans le désert en faveur des Israélites. (6.)

<sup>2</sup> Il se donne lui-méme ne se peut dire que sous la loi nouvelle. Cette proposition est trop étrangère à l'ancienne loi. (Acad.) — Il se donne lui-même peut aussi signifier il donne son amour, sa protection, il se donne à son peuple comme un pere se donne à ses enfants. (A. M.)

UNE AUTRE VOIX, seule.

Vous qui ne connaissez qu'une crainte servile, Ingrats, un Dieu si bon ne peut-il vous charmer? Est-il donc à vos cœurs, est-il si difficile

Et si pénible de l'aimer?

L'esclave craint le tyran qui l'outrage; Mais des enfants l'amour est le partage :

Vous voulez que ce Dieu vous comble de bienfaits,

Et ne l'aimer jamais!

TOUT LE CHŒUR.

O divine, ô charmante loi!

O justice, ô bonté suprême!

Que de raisons, quelle douceur extrême D'engager à ce Dieu son amour et sa foi!

FIN DU PREMIER ACTE.



## ACTE DEUXIÈME

### SCÈNE I

JOSABET, SALOMITH, LE CHŒUR.

JOSABET.

Mes filles, c'est assez : suspendez vos cantiques ; Il est temps de nous joindre aux prières publiques. Voici notre heure ; allons célébrer ce grand jour , Et devant le Seigneur paraître à notre tour.

### SCÈNE II

ZACHARIE, JOSABET, SALOMITH, LE CHOEUR.

JOSABET.

Mais que vois-je! Mon fils, quel sujet vous ramène 1? Où courez-vous ainsi tout pâle et hors d'haleine? ZACHARIE.

O ma mère!

JOSABET.

Eh bien! quoi?

ZACHARIE.

Le temple est profané 2!

1 Ce commencement du second acte, plein de vivacité et de trouble, est d'un effet théâtral après le calme majestueux du premier acte. (L.)

<sup>2</sup> Admirons comment, dès les premiers vers du second acte, la scène est déjà tout en mouvement par cette irruption soudaine et imprévue d'Athalie dans le temple. On va bientôt savoir les raisons de cette démarche si étrange. Dans cette pièce, dont l'action est de la plus grande simplicité, rien ne languit; tout marche sans remplissage et sans épisode. (G.)

JOSABET.

Comment?

ZACHARIE.

Et du Seigneur l'autel abandonné.

JOSABET.

Je tremble. Hâtez-vous d'éclaireir votre mère.

ZACHARIE.

Déjà, selon la loi, le grand prètre mon père,
Après avoir au Dieu qui nourrit les humains
De la moisson nouvelle offert les premiers pains,
Lui présentait encor entre ses mains sanglantes
Des victimes de paix les entrailles fumantes;
Debout à ses côtés, le jeune Éliacin
Comme moi le servait en long habit de lin;
Et cependant du sang de la chair immolée
Les prètres arrosaient l'autel et l'assemblée 1:
Un bruit confus s'élève, et du peuple surpris
Détourne tout à coup les yeux et les esprits.
Une femme... (peut-on la nommer sans blasphème!)
Une femme... C'était Athalie elle-même.

JOSABET.

Ciel!

### ZACHARIE.

Dans un des parvis aux hommes réservé, Cette femme superbe entre le front levé, Et se préparait mème à passer les limites De l'enceinte sacrée ouverte aux seuls lévites 2.

<sup>1</sup> Racine s'est trompé ici sur les rites. On n'arrosait point l'assemblée du sang de la victime. Le prêtre trempait simplement un doigt dans le sang et en faisait sept aspersions devant le voile du sanctuaire; il en frottait les cornes de l'autel, et répandait le reste au pied du même autel. L'auteur a confondu avec le rite judaïque ce qu'il avait lu dans le ch. XXIV de l'Exode, où il est dit que Moïse fit l'aspersion du sang de la victime sur le peuple assemblé; mais il n'y avait point encore de rites ni de cérémonies légales. (Acad.) — Voyez sur les sacrifices des Juifs les sept premiers chapitres du Lévitique, et en particulier le ch. IV, v. 5, 6 et 7. — Voyez aussi Fleury, Mœurs des Israélites, ch. XX.

<sup>2</sup> Il ne s'agit pas du sanctuaire ; on a déjà vu que le grand prêtre seul pouvait

Le peuple s'épouvante, et fuit de toutes parts. Mon père... ah! quel courroux animait ses regards! Moïse à Pharaon parut moins formidable :

« Reine, sors, a-t-il dit, de ce lieu redoutable,

« D'où te bannit ton sexe et ton impiété.

« Viens-tu du Dieu vivant braver la maiesté? » La reine alors, sur lui jetant un œil farouche, Pour blasphémer sans doute ouvrait déjà la bouche : J'ignore si de Dieu l'ange se dévoilant Est venu lui montrer un glaive étincelant; Mais sa langue en sa bouche à l'instant s'est glacée. Et toute son audace a paru terrassée: Ses yeux, comme effrayés, n'osaient se détourner: Surtout Éliacin paraissait l'étonner!

JOSABET.

Quoi donc! Éliacin a paru devant elle? ZACHABIE.

Nous regardions tous deux cette reine cruelle,

y entrer. « Devant le temple, dans une grande cour, était l'autel des holocaustes. . . Cette cour était la place des sacrificateurs, particulièrement l'espace entre l'autel et le vestibule; car les laïques pouvaient s'avancer jusqu'à l'autel quand ils offraient des sacrifices, pour présenter leurs victimes et les immoler. Sur les degrés du vestibule qui faisaient face an devant du temple, étaient les lévites qui chantaient et jouaient des instruments. La cour des prêtres était renfermee de galeries et environnée d'une première cour beaucoup plus grande, qui était la place ordinaire du peuple. Les femmes y étaient séparées des hommes. » (Fleury.)

1 C'est cet étonnement, cet effroi si naturel dont elle doit être frappée à la vue de Joas, qui explique parfaitement pourquoi elle ne songe même pas à se venger de l'injure qu'elle vient de recevoir. Cette ressemblance si forte entre Joas et l'enfant qu'elle a vu en songe est un des ressorts les mieux conçus qu'on ait jamais employés, et il paraît certain qu'elle a été suggérée par l'histoire de taddus, racontée dans Josèphe. Racine, dans cet ouvrage, a tiré tout des mêmes sources. (L.) Voici cette histoire de Jaddus, le sixieme grand prêtre des Juifs depuis le retour de la captivité. Alexandre, irrité de ce qu'il avait osé lui refuser les secours qu'il lui demandait, marcha contre Jérusalem, dans l'intention de la détruire. Jaddus alla au-devant de lui, suivi des prêtres et des lévites. A cette vue, le prince, subitement changé, se prosterna à ses pieds pour adorer le nom de Dieu. Parménion, étonné, lui en demanda la raison. Le prince lui avoua que cet homme, revêta des mêmes ornements, lui avait apparu en songe, et lui avait promis la conquête de l'Asie. Du reste, il n'est fait mention de cette histoire ni dans la Bible ni dans aucun autre historien que Josèphe; ce qui la rend au moins suspecte.

Et d'une égale horreur nos cœurs étaient frappés : Mais les prètres bientôt nous ont enveloppés ; On nous a fait sortir. J'ignore tout le reste, Et venais vous conter ce désordre funeste.

JOSABET.

Ah! de nos bras sans doute elle vient l'arracher; Et c'est lui qu'à l'autel sa fureur vient chercher. Peut-être en ce moment l'objet de tant de larmes... Souviens-toi de David, Dieu, qui vois mes alarmes!

Quel est-il, cet objet des pleurs que vous versez?

ZACHARIE.

Les jours d'Éliacin seraient-ils menacés ?

SALOMITH.

Aurait-il de la reine attiré la colère?

ZACHARIE.

Que craint - on d'un enfant sans support et sans père ?

JOSABET.

Ah! la voici. Sortons : il la faut éviter.

### SCÈNE III

# ATHALIE, AGAR, ABNER, SUITE D'ATHALIE.

AGAR.

Madame, dans ces lieux pourquoi vous arrêter? Ici tous les objets vous blessent, vous irritent. Abandonnez ce temple aux prêtres qui l'habitent : Fuyez tout ce tumulte, et dans votre palais A vos sens agités venez rendre la paix.

### ATHALIE.

Non, je ne puis : tu vois mon trouble et ma faiblesse. Va, fais dire à Mathan qu'il vienne, qu'il se presse. Heureuse si je puis trouver par son secours Cette paix que je cherche , et qui me fuit toujours ? (Elle s'assied.)

### SCÈNE IV

### ATHALIE, ABNER, SUITE D'ATHALIE.

ABNER.

Madame, pardonnez si j'ose le défendre :
Le zèle de Joad n'a point dû vous surprendre :
Du Dieu que nous servons tel est l'ordre éternel :
Lui-mème il nous traça son temple et son autel,
Aux seuls enfants d'Aaron commit ses sacrifices,
Aux lévites marqua leur place et leurs offices,
Et surtout défendit à leur postérité
Avec tout autre dieu toute société.
Hé quoi! vous de nos rois et la femme et la mère,
Ètes-vous à ce point parmi nous étrangère?
Ignorez-vous nos lois? et faut-il qu'aujourd'hui...
Voici votre Mathan; je vous laisse avec lui!

ATHALIE.

Votre présence, Abner, est ici nécessaire 2.

- 1 On a critiqué cette expression votre, comme peu respectueuse. Il est certain que le pronom votre, ainsi placé, n'est jamais insignifiant : il exprime toujours quelque sentiment particulier d'affection, de haine ou de mépris. Nous trouverons dans Athalie même des exemples de ces trois acceptions. Ici, votre Mathan marque du mépris, non pas pour la reine, mais pour cet indigne prêtre, et renferme un secret reproche de la confiance qu'Athalie lui accorde. Abner dans toute la sincérité de son zèle, ne croit pas devoir déguiser à la reine l'horreur que lui inspire cet apostat. (G.)
- 2 Abner a suivi la reine pour prendre auprès d'elle la défense de Joad; elle le retient parce qu'elle veut se servir de lui pour satisfaire l'impatience qu'elle a de voir sur-le-champ Éliacin. Personne n'est plus propre qu'Abner à obtenir de Joad cette complaisance, qu'il pourrait bien ne pas avoir, si le brave Abner ne la demandait lui-mème et ne lui répondait de l'enfant, qu'il prend sous sa garde. Athalie n'a pas encore autour d'elle ses moyens de force, etc'est pour cela qu'elle ne parle pas encore en souveraine. On sait que le temple était une espèce de forteresse susceptible de défense. Tel est le motif très-plausible de l'espèce de confiance qu'elle témoigne un moment à ce même Abner, que d'ailleurs elle estime trop pour

Laissons là de Joad l'audace téméraire, Et tout ce vain amas de superstitions Qui ferme votre temple aux autres nations : Un sujet plus pressant excite mes alarmes. Je sais que dès l'enfance élevé dans les armes, Abner a le cœur noble, et qu'il rend à la fois Ce qu'il doit à son Dieu, ce qu'il doit à ses rois : Demeurez.

### SCÈNE V

# ATHALIE, MATHAN, ABNER, SUITE D'ATHALIE.

#### MATHAN.

Grande reine, est-ce ici votre place? Quel trouble vous agite, et quel effroi vous glace? Parmi vos ennemis que venez-vous chercher? De ce temple profane osez-vous approcher? Avez-vous dépouillé cette haine si vive...

### ATHALIE.

Prètez-moi l'un et l'autre une oreille attentive.

Je ne veux point ici rappeler le passé,
Ni vous rendre raison du sang que j'ai versé:
Ce que j'ai fait, Abner, j'ai cru le devoir faire!
Je ne prends point pour juge un peuple téméraire:
Quoi que son insolence ait osé publier,
Le Ciel même a pris soin de me justifier.
Sur d'éclatants succès ma puissance établie
A fait jusqu'aux deux mers respecter Athalie:

l'aimer. Les méchants ne peuvent aimer que leurs complices; aussi Abner a-t-il la discrétion de vouloir se retirer dès qu'il voit paraître le digne confident d'Athalie; et les raisons qu'elle a de retenir Abner étaient le seul moyen de le mettre en scène avec Mathan, qu'il doit mépriser et détester. On verra dans la scène suivante les beautés qui en résultent. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elle s'adresse uniquement ici à Abner. Quant à Mathan, elle n'a pas même besoin auprès de lui de cette justification telle quelle.

Par moi Jérusalem goûte un calme profond : Le Jourdain ne voit plus l'Arabe vagabond, Ni l'altier Philistin, par d'éternels rayages. Comme au temps de vos rois, désoler ses rivages, Le Syrien me traite et de reine et de sœur 1; Enfin de ma maison le perfide oppresseur, Qui devait jusqu'à moi pousser sa barbarie. Jéhu, le fier Jéhu, tremble dans Samarie; De toutes parts pressé par un puissant voisin, Oue j'ai su soulever contre cet assassin, Il me laisse en ces lieux souveraine maîtresse. Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse: Mais un trouble importun vient, depuis quelques jours, De mes prospérités interrompre le cours. Un songe (me devrais-je inquiéter d'un songe!) Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge: Je l'évite partout, partout il me poursuit. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit 2;

C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit <sup>2</sup>;
Ma mère, Jézabel, devant moi s'est montrée,
Comme au jour de sa mort pompeusement parée:
Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté,
Même elle avait encor cet éclat emprunté
Dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage <sup>3</sup>
Pour réparer des ans l'irréparable outrage:

<sup>1</sup> Le Syrien pour le roi de Syrie. Le père d'Athalie avait été tué dans un combat contre ce prince. (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce songe est un morceau achevé; jamais on n'a su narrer et peindre une foule d'objets différents avec des traits plus vrais, plus variés, plus énergiques; et ces traits expriment non-seulement les choses, mais les caractères du personnage... Ce songe a d'ailleurs un mérite unique, il est le principal mobile de l'action; il motive la venue d'Athalie dans le temple, le désir qu'elle a de voir Joas, et les frayeurs qui l'engagent ensuite à demander cet enfant. Il amène cette discussion où la bassesse féroce de Mathan est mise en opposition avec la bonté courageuse et compatissante d'Abner; enfin il donne lieu à cette scène aussi neuve que touchante où Athalie interroge Joas. (L.)

<sup>3 «</sup> Jéhu vint ensuite à Jezraël; et Jézabel, ayant appris son arrivée, se peignit les yeux avec du noir, mit des ornements sur sa tête, etc. » (Rois, liv IV, ch. IX, V. 30)

« Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi;

« Le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi.

« Je te plains de tomber dans ses mains redoutables,

« Ma fille! » En achevant ces mots épouvantables, Son ombre vers mon lit a paru se baisser : Et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser; Mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange D'os et de chair meurtris et traînés dans la fange<sup>1</sup>, Des lambeaux pleins de sang et des membres affreux Que des chiens dévorants se disputaient entre eux 2.

ABNER.

Grand Dieu!

### ATHALIE.

Dans ce désordre à mes yeux se présente Un jeune enfant couvert d'une robe éclatante, Tel qu'on voit des Hébreux les prêtres revêtus. Sa vue a ranimé mes esprits abattus : Mais lorsque, revenant de mon trouble funeste, J'admirais sa douceur, son air noble et modeste, J'ai senti tout à coup un homicide acier Oue le traître en mon sein a plongé tout entier.

De tant d'objets divers le bizarre assemblage Peut-être du hasard vous paraît un ouvrage : Moi-même quelque temps, houteuse de ma peur, Je l'ai pris pour l'effet d'une sombre vapeur. Mais de ce souvenir mon âme possédée A deux fois en dormant revu la même idéé <sup>3</sup>!

<sup>1</sup> Si l'épithète meurtris se rapportait à chair, elle ne serait ni au masculin, ni au pluriel; elle ne peut se rapporter seulement à os; on ne dit point des os meurtris: il la faut rapporter aux deux mots à la fois. (L. R.)

<sup>2 «</sup> Et étant allés pour l'ensevelir, ils n'en trouvèrent que le crâne, les pieds, l'extrémité des mains... Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezraël. » (Rois, liv. IV, ch. IX, v. 35 et 36.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le mot idée signifie quelquefois la trace que laisse un objet. Ici il signifie l'image elle-mème, c'est-a-dire qu'il est pris dans le sens étymologique, car le mot grec d'où il vient veut dire image, forme visible. Massillon commence ainsi son

Deux fois mes tristes yeux se sont vu retracer. Ce même enfant toujours tout prêt à me percer. Lasse enfin des horreurs dont j'étais poursuivie, J'allais prier Baal de veiller sur ma vie, Et chercher du repos au pied de ses autels. Oue ne peut la frayeur sur l'esprit des mortels 1! Dans le temple des Juiss un instinct m'a poussée, Et d'apaiser leur Dieu j'ai conçu la pensée; J'ai cru que des présents calmeraient son courroux, Que ce Dieu, quel qu'il soit, en deviendrait plus doux. Pontife de Baal, excusez ma faiblesse. J'entre : le peuple fuit, le sacrifice cesse ; Le grand prêtre vers moi s'avance avec fureur : Pendant qu'il me parlait, ô surprise! ô terreur! J'ai vu ce même enfant dont je suis menacée, Tel qu'un songe effrayant l'a peint à ma pensée. Je l'ai vu : son même air, son même habit de lin, Sa démarche, ses yeux, et tous ses traits enfin 2. C'est lui-même. Il marchait à côté du grand prêtre : Mais bientôt à ma vue on l'a fait disparaître.

Voilà quel trouble ici m'oblige à m'arrêter, Et sur quoi j'ai voulu tous deux vous consulter . Que présage, Mathan, ce prodige incroyable?

Ce songe et ce rapport, tout me semble effroyable...

sermon pour la bénédiction des drapeaux de l'armée de Catinat: « Ce n'est pas pour yous rappeler ici des idées de feu et de sang, etc. »

1 Ce mouvement rappelle celui de Virgile :

... Quid non mortalia pectora cogis, Auri sacra fames!

- Sic oculos, sic ille manus, sic ora ferebat. (VIRGILE, Æneid., liv. III.)
- 3 Nous ne connaissons rien dans notre langue de plus beau, de plus poétique et de plus élégant que ce songe. L'idée vive et rapide qu'Athalie donne de sa puissance, la peinture affreuse qu'elle fait de l'ombre de Jézabel, le portrait plein de douceur de Joas, et la manière dont elle décrit ensuite le trouble qui régnait dans le temple des Juifs lorsqu'elle y est entrée, forment autant de tableaux qui font passer dans l'âme du spectateur le trouble et la terreur d'Athalie. (L. R.)

#### ATHALIE.

Mais cet enfant fatal, Abner, vous l'avez vu: Quel est-il? de quel sang, et de quelle tribu?

ABNER.

Deux enfants à l'autel prêtaient leur ministère : L'un est fils de Joad, Josabet est sa mère : L'autre m'est inconnu <sup>1</sup>.

### MATHAN.

Pourquoi délibérer?

De tous les deux, Madame, il se faut assurer.
Vous savez pour Joad mes égards, mes mesures 2;
Que je ne cherche point à venger mes injures;
Que la seule équité règne en tous mes avis:
Mais lui-même, après tout, fût-ce son propre fils,
Voudrait-il un moment laisser vivre un coupable?

ABNER.

De quel crime un enfant peut-il être capable?

MATHAN.

Le Ciel nous l'a fait voir un poignard à la main : Le Ciel est juste et sage, et ne fait rien en vaiu. Que cherchez-vous de plus?

### ABNER.

Mais, sur la foi d'un songe, Dans le sang d'un enfant voulez-vous qu'on se plonge? Vous ne savez encor de quel père il est né, Quel il est.

#### MATHAN.

On le craint; tout est examiné.

<sup>1</sup> Abner ignore la naissance d'Eliacin. Joad, dans la première scène, n'a pas laissé échapper son secret. Cette circonstance est remarquable; car, en supposant Abner instruit du sort d'Eliacin, il eut été forcé de recourir au mensonge pour le sauver, ce qui aurait nui à la noblesse de son caractère. C'est une de ces convenances délicates dont les ouvrages de Racine offrent une multitude d'exemples. (A. M.)

<sup>2</sup> On dit bien les égards, mais non les mesures de quelqu'un pour une personne. (Acap.) Le second mot ne passe-t-il pas à la faveur du premier?

A d'illustres parents s'il doit son origine, La splendeur de son sort doit hâter sa ruine: Dans le vulgaire obscur si le sort l'a placé 1, Qu'importe qu'au hasard un sang vil soit versé? Est-ce aux rois à garder cette lente justice? Leur sûreté souvent dépend d'un prompt supplice. N'allons point les gêner d'un soin embarrassant; Dès qu'on leur est suspect, on n'est plus innocent 2.

#### ABNER.

Hé quoi, Mathan! d'un prêtre est-ce là le langage?
Moi, nourri dans la guerre, aux horreurs du carnage ³,
Des vengeances des rois ministre rigoureux,
C'est moi qui prête ici ma voix au malheureux!
Et vous, qui lui devez des entrailles de père,
Vous, ministre de paix dans les temps de colère,
Couvrant d'un zèle faux votre ressentiment,
Le sang à votre gré coule trop lentement ⁴!

Vous m'avez commandé de vous parler sans feinte, Madame: quel est donc ce grand sujet de crainte? Un songe, un faible enfant, que votre œil prévenu Peut-être sans raison croit avoir reconnu.

### ATHALIE.

Je le veux croire, Abner, je puis m'être trompée : Peut-être un songe vain m'a trop préoccupée, Eh bien! il faut revoir cet enfant de plus près : Il en faut à loisir examiner les traits.

<sup>1</sup> Dans ces deux vers, d'ailleurs très-beaux, son sort et le sort, ont paru trop près l'un de l'autre, le premier étant pris pour l'état, et le second pour la destinée. (ACAD.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce vers résume toute la politique des tyrans.

<sup>3</sup> Nourri, pour accoulumé aux horreurs du carnage, est une expression neuve. Il est douteux qu'on dit nourri au carnage; nourri aux horreurs du carnage n'a rien de choquant. C'est ainsi que les grands écrivains savent faire entrer dans la langue une foule de constructions.

<sup>4</sup> Et vous... le sang, etc., espèce d'anacoluthe, ou changement de construction, qui donne plus de mouvement et de force à la phrase.

Qu'on les fasse tous deux paraître en ma présence 1.

ABNER.

Je crains...

### ATHALIE.

Manquerait-on pour moi de complaisance?

De ce refus bizarre où seraient les raisons?

Il pourrait me jeter en d'étranges soupçons.

Que Josabet, vous dis-je, ou Joad les amène.

Je puis, quand je voudrai, parler en souveraine.

Vos prêtres, je veux bien, Abner, vous l'avouer,

Des bontés d'Athalie ont lieu de se louer.

Je sais sur ma conduite et contre ma puissance

Jusqu'où de leurs discours ils portent la licence:

Ils vivent cependant et leur temple est debout.

Mais je sens que bientôt ma douceur est à bout 2.

Que Joad mette un frein à son zèle sauvage,

Et ne m'irrite point par un second outrage.

Allez.

## SCÈNE VI ATHALIE, MATHAN, SUITE D'ATHALIE.

MATHAN.

Enfin je puis parler en liberté; Je puis dans tout son jour mettre la vérité. Quelque monstre naissant dans ce temple s'élève, Reine, n'attendez pas que le nuage crève . Abner chez le grand prêtre a devancé le jour;

Deux enfants à l'autel prétaient leur ministère; cependant un tel éloignement ne donne lieu à aucune équivoque.

<sup>2</sup> On tremble, quand on entend Athalie parler de ses bontés et de sa douceur.

<sup>1</sup> Les se rapporte à ce vers éloigné :

<sup>3</sup> Le premier vers est très-beau : l'image est-elle soutenue dans le second? Le nuage crève, se peut-il lier assez au monstre naissant qui s'élève? et cette expression le nuage crève, est-elle assez noble pour lui sacrifier le rapport nécessaire entre les figures? Je ne le crois pas; cependant il y a dans cette phrase : n'attendez pas que le nuage crève, une vérité qui fait tout passer. Il est si difficile de dire mieux que Racine, même quand il y a quelque chose à reprendre! (L.)

Pour le sang de ses rois vous savez son amour. Et qui sait si Joab ne veut point en leur place Substituer l'enfant dont le Ciel vous menace, Soit son fils, soit quelque autre?

Oui, vous m'ouvrez les yeux;

Je commence à voir clair dans cet avis des cieux. Mais je veux de mon doute être débarrassée : Un enfant est peu propre à trahir sa pensée; Souvent d'un grand dessein un mot nous fait juger. Laissez-moi, cher Mathan, le voir, l'interroger. Vous cependant, allez; et, sans jeter d'alarmes, A tous mes Tyriens faites prendre les armes.

### SCÈNE VII

JOAS, ATHALIE, JOSABET, ZACHARIE, SALOMITH, ABNER, DEUX LÉVITES, LE CHOEUR, SUITE D'ATHALIE.

JOSABET, aux deux lévites.

O vous, sur ces enfants si chers, si précieux, Ministres du Seigneur, avez toujours les yeux.

ABNER, à Josabet.

Princesse, assurez-vous, je les prends sous ma garde1. ATHALIE.

O Ciel! plus j'examine, et plus je le regarde... C'est lui! D'horreur encor tous mes sens sont saisis. (Montrant Joas.)

Épouse de Joad, est-ce là votre fils?

JOSABET.

Qui? lui, Madame?

ATHALIE.

Lni.

<sup>1</sup> Assurer pour rassurer. Du temps de Racine, ce mot s'employait encore en ce sens.

JOSABET.

Je ne suis point sa mère.

(Montrant Zacharie.)

Voilà mon fils.

ATHALIE, à Joas.

Et vous, quel est donc votre père?

Jeune enfant, répondez 1.

JOSABET.

Le Ciel jusque aujourd'hui...

ATHALIE, à Josabet.

Pourquoi vous pressez-vous de répondre pour lui? C'est à lui de parler.

JOSABET.

Dans un âge si tendre

Quel éclaircissement en pouvez-vous attendre?

ATHALIE.

Cet âge est innocent : son ingénuité

N'altère point encor la simple vérité.

Laissez-le s'expliquer sur tout ce qui le touche.

JOSABET, à part.

Daigne mettre, grand Dieu, ta sagesse en sa bouche :!

ATHALIE.

Comment yous nommez-yous?

JOAS

J'ai nom Éliacin.

ATHALIE.

Votre père?

JOAS.

Je suis, dit-on, un orphelin

<sup>1</sup> Cette expression jeune enfant, paraît convenir à cet âge où l'on n'est plus précisément un enfant, et où l'on n'est pas encore un jeune homme. Cet âge est celui de Joas, à qui le poëte donne neuf à dix ans. Le mot adolescent n'était pas du style tragique, et n'eût pas fait connaître l'âge véritable de Joas. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce vers prépare et justifie tout ce qu'il y aura d'étonnant dans les réponses de Joas, suivant ce mot de l'Écriture : « Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem tuam. » (Ps. viii, v. 8.) (L.)

Entre les bras de Dieu jeté dès ma naissance, Et qui de mes parents n'eus jamais connaissance.

ATIIALIE.

Vous êtes sans parents?

JOAS.

Ils m'ont abandonné 1.

ATIIALIE.

Comment? et depuis quand?

JOAS.

Depuis que je suis né.

ATHALIE.

Ne sait-on pas du moins quel pays est le vôtre?

JOAS.

Ce temple est mon pays : je n'en connais point d'autre.

ATHALIE.

Où dit -on que le sort vous a fait rencontrer 2?

JOAS.

Parmi des loups cruels prêts à me dévorer.

ATHALIE.

Qui vous mit dans ce temple?

JOAS.

Une femme inconnue,

Qui ne dit point son nom, et qu'on n'a point revue.

ATHALIE.

Mais de vos premiers ans quelles mains ont pris soin?

Parmi des loups cruels prêts à me dévorer!

On présume naturellement que c'est là tout ce qu'ont dit à Joas ceux qui l'ont élevé; et cela se confirme dans la suite lorsqu'il dit au grand prêtre :

Un malheureux enfant aux ours abandonné, etc.

On ne l'a point trompé, et il ne trompe point; mais à combien de choses il fallait penser pour que cela fût ainsi! (L.)

i « Mon père et ma mère m'ont abandonné. » (Ps. xxvi, v. 10.)

<sup>2</sup> Athalie épuise toutes les questions de la curiosité et de la défiance, et ne peut parvenir à surprendre un mot qui l'éclaire sur ce qu'elle cherche. Plus les interrogations sont pressantes, plus on est charmé de la voir toujours confondue par la simplicité des réponses de l'enfant. Quel art dans ce vers:

Dieu laissa-t-il jamais ses enfants au besoin? Aux petits des oiseaux il donne leur pâture 1, Et sa bonté s'étend sur toute la nature. Tous les jours je l'invoque; et d'un soin paternel Il me nourrit des dons offerts sur son autel.

#### ATHALIE.

Quel prodige nouveau me trouble et m'embarrasse; La douceur de sa voix, son enfance, sa grâce<sup>2</sup>, Font insensiblement à mon inimitié Succéder... Je serais sensible à la pitié!

#### ABNER.

Madame, voilà donc cet ennemi terrible? De vos songes menteurs l'imposture est visible? A moins que la pitié qui semble vous troubler <sup>3</sup> Ne soit ce coup fatal qui vous faisait trembler.

ATHALIE, à Joas et à Josabet.

Vous sortez 4?

- 1 Traduction du verset 9 du *Psaume* cxlvi: « Qui dat escam pullis corvorum invocantibus eum. » (V. act. I, sc. I.)
- <sup>2</sup> Rien n'est plus adroit ni mieux placé que ce mouvement de pitié que l'auteur donne à Athalie. Il est si naturel, si involontaire et si rapide, qu'Athalie peut l'éprouver sans sortir de son caractère: et d'ailleurs le reproche qu'elle s'en fait la rend sur-le-champ à elle-même: mais ce qu'il y a de plus heureux, c'est que l'impression qu'elle manifeste confirme celle du spectateur, en la justifiant. Bien des gens seraient peut-être tentés de se reprocher l'effet que produit sur eux la naïveté du langage d'un enfant: mais lorsque Athalie elle-même n'y résiste pas, qui pourrait avoir honte d'y céder? (G.)
- 3 Cette interprétation est forcée sans doute, et n'en marque que mieux l'empressement d'Abner pour écarter Athalie. Louis Bacine, trop prompt à condamner son père, n'approuve pas qu'Abner emploie l'ironie en parlant à la reine; mais il n'y a point d'ironie, il y a de la fermeté et une noble hardiesse dans le langage d'Abner; il parle de la manière la plus propre à dissiper les frayeurs de la reine, en lui présentant le songe qui l'inquiete comme une illusion méprisable, comme une bagatelle indigne d'occuper une grande âme. (G.)
- <sup>4</sup> Avec quelle adresse Racine coupe ici une scène extrèmement longue, et par là renouvelle l'intérêt! En voyant sortir Josabet avec l'enfant, le spectateur respire et croit le danger passé, lorsque tout à coup Athalie, faisant revenir l'enfant, excite de nouvelles alarmes. (G.)

JOSABET.

Vous avez entendu sa fortune : Sa présence à la fin pourrait être importune.

ATHALIE

(A Joas.)

Non: revenez. Quel est tous les jours votre emploi?

JOAS.

J'adore le Seigneur; on m'explique sa loi; Dans son livre divin on m'apprend à la lire; Et déjà de ma main je commence à l'écrire 2.

ATHALIE.

Que vous dit cette loi?

JOAS.

Que Dieu veut être aimé; Qu'il venge tôt ou tard son saint nom blasphémé; Qu'il est le défenseur de l'orphelin timide; Qu'il résiste au superbe, et punit l'homicide <sup>2</sup>.

ATHALIE.

J'entends. Mais tout ce peuple enfermé dans ce lieu, A quoi s'occupe-t-il?

JOAS.

Il loue, il bénit Dieu.

ATHALIE.

Dieu veut-il qu'à toute heure on prie, on le contemple?

- 1 Il est impossible de dire avec plus de précision, et en même temps plus poétiquement: Vous avez entendu le récit de tout ce qui lui est arrivé. (G.)
- <sup>2</sup> Quelle sagesse dans toutes ces réponses! et cependant il n'y en a pas une qui soit au-dessus de la portée d'un enfant, mais d'un enfant nourri de la lecture des livres saints... Il faut remarquer, avec Geoffroy, que dans ce second interrogatoire, les réponses de l'enfant deviennent plus fortes et prennent un plus grand caractère; elles sont pour Athalie autant de reproches sanglants qui l'offensent et qui l'irritent. (A. M.) V. la préface.
- 3 La réponse en elle-même est parfaite, car il n'y a pas là un mot qui ne soit dans les livres saints; mais ces quatre vers, comme presque tous ceux que l'auteur met dans la bouche de Joas, ont un mérite théâtral, celui d'offrir un rapport sensible, ou avec lui-même, ou avec Athalie. Ici le premier vers, que Dieu veut être aimé, est pour tout le monde; le second et le quatrième sont pour Athalie, et l'application ne lui échappe pas, car elle répond par ce premier mot très-re-marquable, j'entends. Le troisième vers est pour Joas. (L.)

Tout profane exercice est banni de son temple.

ATHALIE.

Quels sont donc vos plaisirs?

JOAS.

Quelquefois à l'autel

Je présente au grand prêtre ou l'encens ou le sel 1; J'entend chanter de Dieu les grandeurs infinies; Je vois l'ordre pompeux de ces cérémomes.

ATHALIE.

Hé quoi! vous n'avez point de passe-temps plus doux? Je plains le triste sort d'un enfant tel que vous. Venez dans mon palais, vous y verrez ma gloire.

JOAS.

Moi! des bienfaits de Dieu je perdrais la mémoire!

Non, je ne vous veux pas contraindre à l'oublier.

JOAS.

Vous ne le priez point.

ATHALIE.

Vous pourrez le prier.

JOAS.

Je verrais cependant en invoquer un autre.

ATHALIE.

J'ai mon Dieu, que je sers; vous servirez le vôtre : Ce sont deux puissants Dieux <sup>2</sup>.

<sup>1 «</sup> Vous assaisonnerez avec le sel tous les gâteaux que vous offrirez, et vous ne manquerez point de méler à ces oblations que vous offrirez le sel, qui marque la perpétuité de l'alliance de votre Dieu: dans toutes ces oblations, vous offrirez du sel... Vous répandrez de l'huile et vous mettrez de l'encens sur cette oblation, parce que vous l'offrez en sacrifice au Seigneur. » (Lévitique, ch. 11, v. 43 et 45.)

<sup>2</sup> Absurdité qui était celle du paganisme. Il n'y avait, avant la révélation, qu'un peuple au monde qui ne connût qu'un seul Dieu. Aussi l'enfant répond-il comme pourraient répondre les plus grands philosophes de tous les siècles, qui ont conçu l'unité nécessaire de l'Étre suprème. Mais ce qu'il y a icide plus admirable, c'est le courage naif de cet enfant qui ne veut pas suivre une reine dans son palais, parce qu'elle ne prie pas Dieu. (L.)

Il faut craindre le mien :

Lui seul est Dieu, Madame, et le vôtre n'est rien.

ATHALIE.

Les plaisirs près de moi vous chercheront en foule.

JOAS.

Le bonheur des méchants comme un torrent s'écoule.

ATHALIE.

Ces méchants, qui sont-ils1?

JOSABET.

Hé, Madame! excusez

Un enfant...

ATHALIE, à Josabet.

J'aime à voir comme vous l'instruisez.

Enfin, Éliacin, vous avez su me plaire; Vous n'ètes point sans doute un enfant ordinaire. Vous voyez, je suis reine, et n'ai point d'héritier; Laissez là cet habit, quittez ce vil métier <sup>2</sup>: Je veux vous faire part de toutes mes richesses. Essayez dès ce jour l'effet de mes promesses: A ma table, partout, à mes côtés assis,

Je prétends vous traiter comme mon propre fils 3.

1 Athalie, qui dans sa conscience se fait l'application de ce mot méchant, prend un ton plus sévère. Josabet, qui voit sa colère sur le point d'éclater, se hate d'excuser l'enfant; mais Athalie, à qui cette interruption a donné un moment pour

réfléchir, revient à son système de perfidie et de séduction. (G.)

2 Le mot métier ne peut être admis qu'avec une expression qui le fortifie, comme le métier des armes. Il est heureusement employé ici par Racine dans le sens le plus bas. (Volt.)

3 Voltaire prétend que Joad et Josabet « n'ont autre chose à faire qu'à prendre Athalie au mot; qu'il est naturel qu'une vieille femme aime son petit-fils quand elle n'a point d'autre héritier; qu'il est naturel qu'Athalie s'attache à Joas et lui laisse son petit royaume, etc... » Mais qui jamais, à moins de vouloir qu'il n'y ait point de pièce, aurait imaginé qu'Eliacin et Joas sont la même chose pour Athalie? Qui jamais se persuadera que, parce qu'un enfant inconnu et orphel·n lui a plu un moment par la grâce et la naiveté de son esprit, elle va tout de suite en faire son héritier? Ne dit-elle pas (act. 11, sc. VII):

Enfin de votre Dieu l'implacable vengeance Entre nos deux maisons rompit toute alliance, etc.? (LAH.)

Comme votre fils!

ATHALIE.

Oui... Vous vous taisez?

JOAS.

Quel père

Je quitterais! et pour...

ATHALIE.

Eh bien?

JOAS.

Pour quelle mère !!

ATHALIE, à Josabet.

Sa mémoire est fidèle; et, dans tout ce qu'il dit,

1 Dans le Mystère de la Passion, joué à Paris en 1402, on trouva le dialogue suivant entre la Vierge Marie encore enfant et des parents éloignés qui arrivent et la questionnent sans bienveillance :

ARBAPANTES Est-ce pas icy votre fille

Marie, que je vois si habille,

Si gracieuse et si doulcette?

JOACHIM. Ouv certes ...

ARBAPANTES Saige, courtoise et amyable,

A tous vos amis acceptable...

tous vos aimis acceptable.

(A Marie.)

Que dites-vous?

MARIE. Rien que tout bien.

ABIAS. Avez nécessité?

MARIE. De rien.

ARBAPANTES. Que voulez-vous?

MARIE. Vivre en simplesse.

ARBAPANTES. Et l'état mondain?

MARIE. Je le laisse.

ABIAS. Que sonhaitez-vous?

MARIE. Dieu servir.

ARBAPANTES. Après?

MARIE. Sa grâce desservir.

ARBAPANTES. Voulez-vous pompeux habits?

MARIE. Non.

ABIAS. De quoi parée?

MARIE. De bon renom.

M. Onésime Leroy, qui cite ce dialogue, l'appelle l'éclair précurseur d'Athalie. C'est lui faire, ce nous semble, un peu trop d'honneur; mais ce morceau a du charme.

De vous et de Joad je reconnais l'esprit <sup>1</sup>. Voilà comme, infectant cette simple jeunesse, Vous employez tous deux le calme où je vous laisse. Vous cultivez déjà leur haine et leur fureur <sup>2</sup>: Vous ne leur prononcez mon nom qu'avec horreur.

JOSABET.

Peut-on de nos malheurs leur dérober l'histoire? Tout l'univers les sait; vous-même en faites gloire.

ATHALIE.

Oui, ma juste fureur, et j'en fais vanité,
A vengé mes parents sur ma postérité 3.
J'aurais vu massacrer et mon père et mon frère,
Du haut de son palais précipiter ma mère,
Et dans un même jour égorger à la fois
(Quel spectacle d'horreur!) quatre-vingts fils de rois 4!
Et pourquoi? pour venger je ne sais quels prophètes
Dont elle avait puni les fureurs indiscrètes:
Et moi, reine sans cœur, fille sans amitié,
Esclave d'une lâche et frivole pitié,
Je n'aurais pas du moins à cette aveugle rage
Rendu meurtre pour meurtre, outrage pour outrage,

Je ne veux point ici rappeler le passé, Ni vous rendre raison du sang que j'ai versé:

mais, irritée des réponses de l'enfant et du dernier reproche que vient de lui adresser Josabet, elle s'engage dans l'apologie du plus horrible forfait que le œur d'une mère ait jamais osé concevoir: elle exhale sans réserve et sans dissimulation toute son impiété et toute sa rage, dans cette tirade d'une éloquence et d'une énergie extraordinaires; c'est l'expression la plus vive et la plus naturelle d'un emportement qui fait frémir. (G.)

<sup>1</sup> C'est la première et la seule fois qu'on ait imaginé de tirer du charme de l'enfance tout l'intérêt d'une scène tragique. Il n'y en a pas de plus touchant. (L.)

<sup>2</sup> Cultiver la haine, que cette figure est hardie! mais qu'elle est juste! (L.)

<sup>3 «</sup> Athalie, mère d'Ochosias, voyant son fils mort, s'éleva contre les princes de la race royale et les fit tous tuer. » (Rois, liv. IV. ch. x1, v. I.) Athalie avait dit à Abner et à Mathan (act.  $\pi$ , sc. v):

<sup>4 «</sup>Or le roi Achab avait soixante-dix fils, qui étaient nourris chez les premières personnes de la ville (Samarie). Lorsque ces personnes eurent reçu les lettres de Jéhu, elles prirent les soixante-dix fils du roi, et les tuèrent. » (Rois, liv. IV, ch. XVIII, v. 4.)

Et de votre David traité tous les neveux Comme on traitait d'Achab les restes malheureux! Où serais-je aujourd'hui, si, domptant mâ faiblesse, Je n'eusse d'une mère étouffé la tendresse; Si de mon propre sang ma main versant des flots N'eût par ce coup hardi réprimé vos complots? Enfin de votre Dieu l'implacable vengeance Entre nos deux maisons rompit toute alliance: David m'est en horreur; et les fils de ce roi, Quoique nés de mon sang, sont étrangers pour moi.

JOSABET.

Tout vous a réussi. Que Dieu voie et nous juge.

Ce Dieu, depuis longtemps votre unique refuge, Que deviendra l'effet de ses prédictions <sup>1</sup>? Qu'il vous donne ce roi promis aux nations, Cet enfant de David, votre espoir, votre attente... Mais nous nous reverrons. Adieu. Je sors contente. J'ai voulu voir; j'ai vu<sup>2</sup>.

ABNER, à Josabet. Je vous l'avais promis; Je vous rends le dépôt que vous m'avez commis.

<sup>1</sup> La construction est renversée, et ce désordre est un effet de l'art; mais les grands poètes sont seuls capables d'éviter l'abus toujours voisin de pareilles licences. (G.) — Que deviendra l'effet n'est pas exact; il fallait simplement : que deviendront ses prédictions? Racine n'a pas voulu dire que les prédictions n'auraient point d'effet si elles étaient accomplies, mais qu'elles ne seraient point accomplies s'il ne restait aucun enfant du sang royal. (A. M.) — La critique nous paraît sévère. Pour se rendre compte des vers de Racine, il suffit de remplacer que deviendra par quel sera..., ce qui signifie évidemment : quel effet auront, à quoi aboutiront ses prédictions?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trait frappant de fierté, d'insolence et de laconisme. Les termes manquent pour exprimer l'admiration qu'inspire une scène qui réunit au plus haut degré le goût, l'élégance et la grâce à l'intérêt le plus vif. (G.)

### SCÈNE VIII

JOAD, JOSABET, JOAS, ZACHARIE, ABNER, SALOMITH, LÉVITES, LE CHOEUR.

JOSABET, à Joad.

Avez-vous entendu cette superbe reine, Seigneur?

JOAD.

J'entendais tout, et plaignais votre peine.

Ces lévites et moi, prêts à vous secourir <sup>1</sup>, Nous étions avec vous résolus de périr.

(A Joas, en l'embrassant.)

Que Dieu veille sur vous, enfant dont le courage Vient de rendre à son nom ce noble témoignage! Je reconnais, Abner, ce service important: Souvenez-vous de l'heure où Joad vous attend. Et nous, dont cette femme impie et meurtrière A souillé les regards et troublé la prière, Rentrons; et qu'un sang pur, par mes mains épanché, Lave jusques au marbre où ses pas ont touché <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Joad ne paraît avec ses lévites qu'après la retraite d'Athalie. Cette adresse du poète est remarquable. Si l'on avait été prèvenu plus tôt que le grand prètre se tenait prêt à secourir Joas, le spectateur aurait pu être moins alarmé des dangers auxquels ce jeune prince était exposé. (L. R.)

<sup>2</sup> Peut-on exprimer avec plus d'harmonie, d'élégance et de pompe, une action aussi commune que celle de laver le pavé du temple! Quel éclat et quelle grandeur le sentiment religieux répand sur les idées les plus ordinaires! Ces beaux vers ont encore le mérite de peindre exactement les mœurs des Juifs, qui contractaient des souillures par l'attouchemeut, l'approche ou même la seule vue d'objets immondes, et qui se purifiaient par des ablutions... L'acte, en linissant, laisse le trouble et la consternation dans les esprits. Quel parti va prendre Athalie? quel sera le sort de Joas? (G.)

### SCÈNE IX

### LE CHOEUR.

UNE DES FILLES DU CHŒUR.

Quel astre à nos yeux vient de luire?

Quel sera quelque jour cet enfant merveilleux?

Il brave le faste orgueilleux,

Et ne se laisse point séduire

A tous ses attraits périlleux.

UNE AUTRE.

Pendant que du dieu d'Athalie Chacun court encenser l'autel, Un enfant courageux publie Que Dieu lui seul est éternel, Et parle comme un autre Élie Devant cette autre Jézabel.

UNE AUTRE.

Qui nous révèlera ta naissance secrète, Cher enfant? Es-tu fils de quelque saint prophète!?

Aussi l'on vit l'aimable Samuel Croître à l'ombre du tabernacle <sup>2</sup> : Il devint des Hébreux l'espérance et l'oracle. Puisses-tu, comme lui, consoler Israël!

UNE AUTRE chante,

O bienheureux mille fois L'enfant que le Seigneur aime, Qui de bonne heure entend sa voix,

¹ Racine imite ici Sophocle, qui, dans l'Œdipe-roi, v. 1080, fait dire au chœur: « O mon fils¹ quelle fille des immortels t'a donné le jour? etc. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Or l'enfant Samuel s'avançait et croissait, et il était agréable à Dieu et aux hommes. » (Rois, liv. I, ch. 11, v. 26.)

Et que ce Dieu daigne instruire lui-même!!

Loin du monde élevé, de tous les dons des cieux

Il est orné dès sa naissance,

Et du méchant l'abord contagieux

N'altère point son innocence.

TOUT LE CHOEUR.

Heureuse, heureuse l'enfance Que le Seigneur instruit et prend sous sa défense!

LA MÊME VOIX, seule.

Tel en un secret vallon,
Sur le bord d'une onde pure,
Croît à l'abri de l'aquilon,
Un jeune lis, l'amour de la nature.
Loin du monde élevé, de tous les dons des cieux
Il est orné dès sa naissance;
Et du méchant l'abord contagieux
N'altère point son innocence.

TOUT LE CHŒUR.

Heureux, heureux mille fois L'enfant que le Seigneur rend docile à ses lois! UNE VOIX, seule.

Mon Dieu, qu'une vertu naissante
Parmi tant de périls marche à pas incertains!
Qu'une âme qui te cherche et veut être innocente
Trouve d'obstacle à ses desseins!
Que d'ennemis lui font la guerre!
Où se peuvent cacher tes saints?
Les pécheurs couvrent la terre.

UNE AUTRE.

O palais de David, et sa chère cité, Mont fameux, que Dieu même a longtemps habité, Comment as-tu du Ciel attiré la colère?

<sup>1 «</sup> Heureux, Seigneur, celui que vous instruisez, et à qui vous enseignez votre loi. » (Ps. xcm, v. 42.)

Sion, chère Sion, que dis-tu quand tu vois <sup>1</sup> Une impie étrangère Assise, hélas! au trône de tes rois?

TOUT LE CHOEUR.

Sion, chère Sion, que dis-tu quand tu vois Une impie étrangère

Assise, hélas! au trône de tes rois?

LA MÊME VOIX continue.

Au lieu des cantiques charmants Où David t'exprimait ses saints ravissements, Et bénissait son Dieu, son Seigneur et son père; Sion, chère Sion, que dis-tu quand tu vois Louer le dieu de l'impie étrangère, Et blasphémer le nom qu'ont adoré tes rois?

UNE VOIX, seule.

Combien de temps, Seigneur, combien de temps encore Verrons-nous contre toi les méchants s'élever? Jusque dans ton saint temple ils viennent te braver: Ils traitent d'insensé le peuple qui t'adore. Combien de temps, Seigneur, combien de temps encore Verrons-nous contre toi les méchants s'élever??

UNE AUTRE.

Que vous sert, disent-ils, cette vertu sauvage?

De tant de plaisirs si doux

Pourquoi fuyez-vous l'usage?

Votre Dieu ne fait rien pour vous.

UNE AUTRE.

Rions, chantons, dit cette troupe impie;
De fleurs en fleurs, de plaisirs en plaisirs
Promenons nos désirs.
Sur l'avenir insensé qui se fie!

<sup>1</sup> Sion était une des quatre montagnes sur lesquelles était bâtie Jérusalem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Jusqu'à quand les pécheurs, Seigneur, jusqu'à quand les pécheurs triompheront-ils? jusqu'à quand profèreront-ils des paroles impies?» (Ps. XCIII, v. 3.)

De nos ans passagers le nombre est incertain : Hâtons-nous aujourd'hui de jouir de la vie ; Qui sait si nous serons demain !?

TOUT LE CHOEUR.

Qu'ils pleurent, ô mon Dieu! qu'ils frémissent de crainte Ces malheureux, qui de ta cité sainte Ne verront point l'éternelle splendeur <sup>2</sup>.

C'est à nous de chanter, nous à qui tu révèles

Tes clartés immortelles,

C'est à nous de chanter tes dons et ta grandeur 3.

UNE VOIX, seule.

De tous ces vains plaisirs où leur âme se plonge, Que leur restera-t-il? Ce qui reste d'un songe

1 « Mangeons et buvons, car nous mourrons demain. » (ISAIE, ch. XXII, v. 13.) Massillon dit aux riches : « Si c'est pour vous seuls que Dieu vous a fait naître dans la prospérité et dans l'opulence, jouissez-en, à la bonne heure. Faites-vous, si vous le pouvez, une injuste félicité sur la terre : vivez comme si tout était fait pour vous, multipliez vos plaisirs. Hâtez-vous de jouir, le temps est court. » C'est la philosophie épicurienne qu'Horace a célébrée dans ces vers :

Vitæ summa brevis spem nos vetat inchoare longam.
(Liv. 1, Ode 4.)

Quis scit an adjiciant hodiernæ crastina summæ Tempora Di superi? (LIV. IV, Ode 5.)

Quid sit futurum eras, fuge quærere; et Quem fors dierum cumque dabit, lucro Appone. (Liv. 1, Ode 8.)

Et encore:

..... Ille potens sui,
Lætusque deget, cui licet in diem
Dixisse, Vixi! Cras vel atra
Nube polum Pater occupato,
Vel sole puro, non tamen irritum
Quodcumque retro est efficiet; neque
Diffinget, infectumque reddet
Quod fugiens semel hora vexit.
(Liv. in, 0de 23.)

2 « Je serai heureux s'il reste des hommes de ma race pour voir la lumière et la splendeur de Jérusalem. « (Товіє, сh. пі, v. 20.)

<sup>3 «</sup> Qu'ils pleurent, ceux qui n'ont pas l'espérance d'une vie nouvelle... Nous, pour qui la mort n'est pas l'anéantissement de la nature, mais le terme de la vie, nous devons sécher nos larmes. » (S. Ambroise, Oraison funébre de son frère Satyrus.)

Dont on a reconnu l'erreur 1.

A leur réveil (ô réveil plein d'horreur!),
Pendant que le pauvre à la table
Goûtera de ta paix la douceur ineffable,
Ils boiront dans la coupe affreuse, inépuisable 2,
Que tu présenteras, au jour de ta fureur,

A toute la race coupable.

TOUT LE CHŒUR.

- O réveil plein d'horreur:
- O songe peu durable!
- O dangereuse erreur!
- 1 a lls se sont endormis du sommeil de la mort; et tous ces hommes qui se glorifiaient de leurs richesses n'ont rien trouvé dans leurs mains lorsqu'ils se sont eveillés. » (Ps. LXXV. V. 6.)
- <sup>2</sup> « Le Seigneur tient dans sa main une coupe de vin pur, pleine d'amertume... La lie n'en est pourtant pas encore épuisée: tous les pécheurs de la terre en boiront. » (Ps. LXXIV, v. 9 et 10.)

FIN DU DEUXIÈME ACTE.

# ACTE TROISIÈME

# SCÈNE I

MATHAN, NABAL, LE CHOEUR.

MATHAN.

Jeunes filles, allez. Qu'on dise à Josabet Que Mathan veut ici lui parler en secret.

UNE DES FILLES DU CHŒUR.

Mathan! O Dieu du Ciel, puisses - tu le confondre!

Hé quoi! tout se disperse, et fuit sans vous répondre.

MATHAN.

Approchons.

### SCÈNE II

ZACHARIE, MATHAN, NABAL.

### ZACHARIE.

Téméraire, où voulez-vous passer?
Au delà de ce lieu gardez-vous d'avancer:
C'est des ministres saints la demeure sacrée;
Les lois à tout profane en défendent l'entrée.
Qui cherchez-vous? Mon père, en ce jour solennel,
De l'idolâtre impur fuit l'aspect criminel;
Et devant le Seigneur maintenant prosternée,
Ma mère en ce devoir craint d'être détournée.

<sup>1</sup> Vovez acte II, scène VIII, note 1.

### MATHAN.

Mon fils, nous attendrons; cessez de vous troubler!. C'est votre illustre mère à qui je veux parler : Je viens ici chargé d'un ordre de la reine.

# SCÈNE III MATHAN, NABAL.

#### NABAL.

Leurs enfants ont déjà leur audace hautaine. Mais que veut Athalie en cette occasion? D'où naît dans ses conseils cette confusion? Par l'insolent Joad ce matin offensée, Et d'un enfant fatal en songe menacée, Elle allait immoler Joad à son courroux, Et dans ce temple enfin placer Baal et vous. Vous m'en aviez déjà confié votre joie; Et j'espérais ma part d'une si riche proie. Qui fait changer ainsi ses vœux irrésolus?

### MATHAN.

Ami, depuis deux jours je ne la connais plus. Ce n'est plus cette reine éclairée, intrépide, Élevée au-dessus de son sexe timide, Qui d'abord accablait ses ennemis surpris, Et d'un instant perdu connaissait tout le prix. La peur d'un vain remords trouble cette grande àme : Elle flotte, elle hésite : en un mot, elle est femme <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Mon fils...! votre illustre mère! et il brûle de les égorger! L'hypocrisie devait être un des caractères d'un scélérat de la trempe de Mathan, et Racine ne pouvait mieux la marquer. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voila encore une expression familière et méprisante, qui pourrait déplaire dans un autre personnage et dans d'autres circonstances. Je n'ai jamais observé que ce trait de satire, qui paraît fait pour la comédie, fit rire au théâtre. C'est qu'il ne signifie rien autre chose, si ce n'est qu'Athalie n'est pas aussi méchant que Mathan le voudrait. C'est toujours la situation qui détermine le caractère et l'effet des expressions. Mais ce n'est pas seulement pour mettre dans tout son

J'avais tantôt rempli d'amertume et de fiel Son cœur déjà saisi des menaces du Ciel; Elle-même, à mes soins confiant sa veugeance. M'avait dit d'assembler sa garde en diligence : Mais, soit que cet enfant devant elle amené, De ses parents, dit-on, rebut infortuné, Eût d'un songe effrayant diminué l'alarme, Soit qu'elle eût même en lui vu je ne sais quel charme, J'ai trouvé son courroux chancelant, incertain, Et déjà remettant sa vengeance à demain. Tous ses projets semblaient l'un l'autre se détruire 1.

- « Du sort de cet enfant je me suis fait instruire,
- « Ai je dit; on commence à vanter ses aïeux :
- « Joad de temps en temps le montre aux factieux,
- « Le fait attendre aux Juifs comme un autre Moïse,
- « Et d'oracles menteurs s'appuie et s'autorise. »

Ces mots ont fait monter la rougeur sur son front. Jamais mensonge heureux n'eut un effet si prompt 2.

- « Est-ce à moi de languir dans cette incertitude?
- « Sortons, a-t-elle dit, sortons d'inquiétude.
- « Vous-même à Josabet prononcez cet arrêt,
- « Les feux vont s'allumer, et le fer est tout prèt;
- « Rien ne peut de leur temple empêcher le ravage,
- « Si je n'ai de leur foi cet enfant pour otage. »

#### NABAL.

Eh bien, pour un enfant qu'ils ne connaissent pas,

jour la perversité de Mathan que le poëte le fait parler ainsi. Cette peinture du changement qui s'est fait dans Athalie rappelle la prière de Joad , qui demandait à Dieu de répandre sur cette reine l'esprit d'imprudence et d'erreur. Cette prière n'était pas une vaine déclamation. Tout est moyen, tout est ressort dans la machine du drame, quand elle est construite par un véritable artiste. (L.)

1 Ce vers rappelle un vers du premier acte de Phèdre, scène 111 :

Comme on voit tous ses vœux l'un l'autre se détruire!

<sup>2</sup> Ce mensonge est une vérité, et Mathan a deviné sans le savoir. L'impression qu'il fait sur Athalie va remplacer la découverte du secret que le poete devait cacher. (L.)

Que le hasard peut-ètre a jeté dans leurs bras, Vondront-ils que leur temple, enseveli sous l'herbe...

### MATHAN.

Ah! de tous les mortels connais le plus superbe. Plutôt que dans mes mains par Joad soit livré I'n enfant qu'à son Dieu Joad a consacré, Tu lui verras subir la mort la plus terrible <sup>1</sup>. D'ailleurs pour cet enfant leur attache est visible <sup>2</sup>. Si j'ai bien de la reine entendu le récit, Joad sur sa naissance en sait plus qu'il ne dit. Quel qu'il soit, je prévois qu'il leur sera funeste: Ils le refuseront. Je prends sur moi le reste; Et j'espère qu'enfin de ce temple odieux Et la flamme et le fer vont délivrer mes yeux.

### NABAL.

Qui peut vous inspirer une haine si forte? Est-ce que de Baal le zèle vous transporte? Pour moi, vous le savez, descendu d'Ismaël<sup>3</sup>, Je ne sers ni Baal, ni le Dieu d'Israél.

### MATHAN.

Ami, peux - tu penser que d'un zèle frivole Je me laisse aveugler pour une vaine idole, Pour un fragile bois, que malgré mon secours Les vers sur son autel consument tous les jours '?

Allons fouler aux pieds ce fondre ridicule

Dont arme un bois pourri ce peuple trop crédule.

(Act. II, Sc. VI.)

En honne morale, rien n'est plus méprisable que l'hypocrisie d'un prêtre qui professe un culte auquel il ne croit pas. Mais l'orgueil et l'ambition qui dominent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mathan fait, sans le vouloir, le plus bel éloge de Joad. Supprimez le mot superbe, et ce que dit Mathan peut être dit par Abner. Que d'art, et pourtant que de naturel! Remarquons de plus dans ces vers une inversion pleine de hardiesse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Attache pour attachement est une hardiesse d'un autre genre que se permettaient quelques écrivains du xvn. siècle, et qu'il serait bon d'imiter.

 $<sup>^3</sup>$   $\mathit{Isma\"{e}l}$  , fils d'Abraham et d'Agar, qui fut chassé avec sa mère de la maison paternelle.

<sup>4</sup> Cela rappelle quelques vers de Polyeucte :

Né ministre du Dieu qu'en son temple on adore, Peut-être que Mathan le servirait encore, Si l'amour des grandeurs, la soif de commander, Avec son joug étroit pouvait s'accommoder.

Ou'est-il besoin, Nabal, qu'à tes yeux je rappelle De Joad et de moi la fameuse querelle, Quand j'osai contre lui disputer l'encensoir; Mes brigues, mes combats, mes pleurs, mon désespoir? Vaincu par lui, j'entrai dans une autre carrière, Et mon âme à la cour s'attacha tout entière. J'approchai par degrés de l'oreille des rois; Et bientôt en oracle on érigea ma voix. J'étudiai leur cœur, je flattai leurs caprices, Je leur semai de fleurs les bords des précipices : Près de leurs passions rien ne me fut sacré; De mesure et de poids je changeais à leur gré. Autant que de Joad l'inflexible rudesse De leur superbe oreille offensait la mollesse, Autant je les charmais par ma dextérité, Dérobant à leurs yeux la triste vérité, Prêtant à leurs fureurs des couleurs favorables, Et prodigue surtout du sang des misérables.

Enfin, au dieu nouveau qu'elle avait introduit, Par les mains d'Athalie un temple fut construit. Jérusalem pleura de se voir profanée;

Mathan lui font voir les choses bien différemment. Il se croirait offensé, au contraire, si son ami le jugeait capable d'une crédulité imbécile. Il met son amourpropre à lui paraître ce qu'il est, c'est-à-dire un homme uniquement occupé de son élévation, et fort au-dessus des préjugés de son sacerdoce. C'est son intérêt qui l'a fait apostat; c'est son intérêt qui l'a fait pontife de Baal. Ce caractère, l'opposé de celui de Joad, est très-bien adapté au plan de l'auteur. Il convenait que Joad fût rempli de la crainte de Dieu, et que Mathan méprisât le sien. C'est mettre d'un côté la vérité, et de l'autre le mensonge; et c'est par conséquent un moyen de plus de décider les affections du spectateur. (L.)

<sup>1</sup> Quel éloge de la loi du vrai Dieu dans la bouche d'un prêtre des idoles! et cet aveu n'a rien que de vraisemblable. Il est très-naturel qu'un homme aveuglé par les passions ne veuille pas d'un Dieu qui les condamne, Ce sont les passions qui ont toujours fait les impies. (L.)

Des enfants de Lévi la troupe consternée En poussa vers le ciel des hurlements affreux 1: Moi seul, donnant l'exemple aux timides Hébreux, Déserteur de leur loi, j'approuvai l'entreprise, Et par là de Baal méritai la prètrise, Par là je me rendis terrible à mon rival, Je ceignis la tiare et marchai son égal 2. Toutefois, je l'avoue, en ce comble de gloire 3, Du Dieu que j'ai quitté l'importune mémoire Jette encore en mon âme un reste de terreur; Et c'est ce qui redouble et nourrit ma fureur. Heureux si, sur son temple achevant ma vengeance, Je puis convaincre enfin sa haine d'impuissance, Et parmi les débris, le ravage et les morts, A force d'attentats perdre tous mes remords 4! Mais voici Josabet.

Virgile:

### Femineo ululatu.

2 Belle expression imitée de Virgile :

Ast ego quæ divum incedo regina. ( En., lib. 1, v. 46.)

- <sup>3</sup> Ce vers, qui indique si clairement dans quel sens Mathan a parlé, est la meilleure réponse à ceux qui lui ont reproché de s'avilir devant Nabal. (L.)
- <sup>4</sup> On a blamé cette scène de Mathan avec Nabal, comme peu nécessaire. Il est certain cependant que cet entretien est nécessaire pour bien développer le caractère et le système de Mathan, qui est l'ame d'Athalie, et qui influe tant sur l'action. Bien loin de retarder la marche de la piece, ce développement motive, prépare les événements; il nous apprend que Joad s'obtinera dans ses refus, que la reine emploiera toutes ses forces pour vaincre cette résistance. Ainsi, loin de nuire à la marche de la pièce, il la favorise et même l'accélère, en augmentant le trouble, en remplissant d'avance les esprits d'inquiétude et de terreur. A tous ces avantages joignez celui de l'éloquence et de la poésie du style, toujours si précieux, et qui même supplée quelquefois à tous les autres. (G.)

<sup>1</sup> Ce mot hurlement est du style de l'Écriture sainte. Les prophètes, pour dire gémissez, disent souvent ululate, et les historiens profanes expriment par le même mot le deuil des Orientaux : Lugubris clamor, barbaro ululatu. (QUINTE-CURCE, liv. III.) (L. R.)

### SCÈNE IV

### JOSABET, MATHAN, NABAL.

MATHAN.

Envoyé par la reine Pour rétablir le calme et dissiper la haine, Princesse, en qui le Ciel mit un esprit si doux 1, Ne vous étonnez pas si je m'adresse à vous. Un bruit que j'ai pourtant soupçonné de mensonge, Appuvant les avis qu'elle a recus en songe, Sur Joad, accusé de dangereux complots, Allait de sa colère attirer tous les flots. Je ne veux point ici vous vanter mes services : De Joad contre moi je sais les injustices; Mais il faut à l'offense opposer les bienfaits. Enfin je viens chargé de paroles de paix 2. Vivez, solennisez vos fêtes sans ombrage 3. De votre obéissance elle ne veut qu'un gage : C'est (pour l'en détourner j'ai fait ce que j'ai pu) Cet enfant sans parents, qu'elle dit qu'elle a vu. JOSABET.

### Éliacin?

#### MATHAN.

J'en ai pour elle quelque honte : D'un vain songe peut-être elle fait trop de compte. Mais vous vous déclarez ses mortels ennemis, Si cet enfant sur l'heure en mes mains n'est remis. La reine impatiente attend votre réponse.

<sup>1</sup> On reconnaît encore dans ces vers le ton doucereux et perfide de l'hypocrite Mathan (G.)

 $<sup>^2</sup>$  Ceci rappelle les paroles du psaume XXVII, v. 4 : « Qui loquuntur pacem cum proximo suo, mala autem in cordibus eorum. »

<sup>3</sup> Ombrage signifie fréquemment défiance, soupçon ; il est pris ici pour crainte, ce qui est une acception nouvelle  $(A,\,M_{\odot})$ 

JOSABET.

Et voilà de sa part la paix qu'on nous annonce!

Pourriez-vous un moment douter de l'accepter 1? D'un peu de complaisance est-ce trop l'acheter? JOSABET.

J'admirais si Mathan, dépouillant l'artifice<sup>2</sup>, Avait pu de son cœur surmonter l'injustice, Et si de tant de maux le funeste inventeur<sup>3</sup> De quelque ombre de bien pouvait ètre l'auteur.

### MATHAN.

De quoi vous plaignez-vous? Vient-on avec furie Arracher de vos bras votre fils Zacharie? Quel est cet autre enfant si cher à votre amour? Ce grand attachement me surprend à mon tour. Est-ce un trésor pour vous si précieux, si rare? Est-ce un libérateur que le Ciel vous prépare? Songez-y, vos refus pourraient me confirmer Un bruit sourd que déjà l'on commence à semer.

JOSABET.

Quel bruit?

### MATHAN.

Que cet enfant vient d'illustre origine; Qu'à quelque grand projet votre époux le destine. JOSABET.

Et Mathan, par ce bruit, qui flatte sa fureur...

Princesse, c'est à vous à me tirer d'erreur. Je sais que, du mensonge implacable ennemie,

<sup>1</sup> Douter est pris ici dans le sens d'hésiter, dubitare.

<sup>2</sup> J'admirais, c'est-à-dire je m'étonnais, je me demandais avec etonnement. C'est le sens latin:

Mirabar quid mæsta deos, Amarylli, vocares. (Virc., Bucol., 1.)

<sup>3</sup> L'inventeur de tant de maux, est très-hardi : c'est le scelerum inventor Utysses de Virgile.

Josabet livrerait même sa propre vie,
S'il fallait que sa vie à sa sincérité
Coûtât le moindre mot contre la vérité.
Du sort de cet enfant on n'a donc nulle trace?
Une profonde nuit enveloppe sa race?
Et vous-même ignorez de quels parents issu,
De quelles mains Joad en ses bras l'a reçu?
Parlez, je vous écoute, et suis prêt à vous croire.
Au Dieu que vous servez, princesse, rendez gloire.

JOSABET.

Méchant, c'est bien à vous d'oser ainsi nommer Un Dieu que votre bouche enseigne à blasphémer! Sa vérité par vous peut-elle être attestée, Vous, malheureux, assis dans la chaire empestée <sup>2</sup> Où le mensonge règne et répand son poison; Vous, nourri dans la fourbe et dans la trahison?

# SCÈNE V JOAD, JOSABET, MATHAN, NABAL.

JOAD.

Où suis-je? De Baal ne vois-je pas le prètre? Quoi! fille de David, vous parlez à ce traître? Vous souffrez qu'il vous parle? et vous ne craignez pas Que du fond de l'abime entr'ouvert sous ses pas Il ne sorte à l'instant des feux qui vous embrasent, Ou qu'en tombant sur lui ces murs ne vous écrasent? Que veut-il? de quel front cet ennemi de Dieu Vient-il infecter l'air qu'on respire en ce lieu <sup>3</sup>?

<sup>1</sup> Dans l'Écriture, rendre gloire à Dieu se dit souvent pour attester son nom.

<sup>2</sup> Assis dans la chaire empestée, expression tirée du psaume 1 : « Et in cathedra pestilentie non sedit. »

<sup>3</sup> Cet enthousiasme de Joad, qui est si bien soutenu dans tout son rôle, est ce qui en fait la principale beauté : il est l'âme de la pièce, l'espèce de passion qui seule y tient lieu de toutes les antres, et sans laquelle tout serait froid. (L.) —

MATHAN.

On reconnaît Joad à cette violence. Toutefois il devrait montrer plus de prudence, Respecter une reine, et ne pas outrager Celui que de son ordre elle a daigné charger.

JOAD.

Eh bien! que nous fait-elle annoncer de sinistre? Quel sera l'ordre affreux qu'apporte un tel ministre?

MATHAN.

J'ai fait à Josabet savoir sa volonté.

JOAD.

Sors donc de devant moi, monstre d'impiété. De toutes les horreurs, va, comble la mesure. Dieu s'apprète à te joindre à la race parjure, Abiron et Dathan, Doëg, Achitophel!; Les chiens à qui son bras a livré Jézabel, Attendant que sur toi sa fureur se déploie, Déjà sont à ta porte et demandent leur proie.

MATHAN, trouble.

Avant la fin du jour... on verra qui de nous... Doit... Mais sortons , Nabal.

NABAL.

Où vous égarez-vous?

De vos sens étonnés quel désordre s'empare ? Voilà votre chemin.

L'énergie du pontife produit ici l'effet le plus théâtral. Voltaire, dans ses dernières années, a eu le malheur de ne voir que du fanatisme dans cet enthousiasme de la vertu, dans cette horreur si naturelle d'un saint prophète contre un lâche apostat, contre le ministre d'une usurpation sanguinaire et sacrilége. Voltaire, admirateur d'Athalie tant qu'il conserva du goût, semblait n'avoir plus dans sa vieillesse que sa haine pour la religion. (G.)

1 « Abiron et Dathan se soulevérent contre Moïse et Aaron. La terre s'entr'ouvrit sous leurs pas. et les dévora. » (Nomb., ch. xvi) « Doëg accusa, auprès de Saul, Abimélech d'avoir secouru David; chargé de la vengeance de Saul, il massacra Abimélech et quatre-vingt-cinq prêtres de la ville de Nobé, tous revêtus de leurs ornements pontificaux. » (Rois, liv. I, ch. xxii.) « Achitophel prit le parti d'Absalon contre son père. et se pendit de désespoir de ce que ce jeune prince ne suivait pas ses conseils. » [Rois, liv. II, ch. xvii.) (G.)

# SCÈNE VI JOAD, JOSABET.

JOSABET.

L'orage se déclare;

Athalie en fureur demande Éliacin. Déjà de sa naissance et de votre dessein On commence, seigneur, à percer le mystère : Peu s'en faut que Mathan ne m'ait nommé son père.

JOAD.

Au perfide Mathan qui l'aurait révélé? Votre trouble à Mathan n'a-t-il point trop parlé?

J'ai fait ce que j'ai pu pour m'en rendre maîtresse. Cependant croyez-moi, seigneur, le péril presse. Réservons cet enfant pour un temps plus heureux. Tandis que les méchants délibèrent entre eux, Avant qu'on l'environne, avant qu'on nous l'arrache, Une seconde fois souffrez que je le cache: Les portes, les chemins lui sont encore ouverts. Faut-il le transporter aux plus affreux déserts? Je suis prête; je sais une secrète issue Par où, sans qu'on le voie et sans être apercue, De Cédron avec lui traversant le torrent, J'irai dans le désert où jadis, en pleurant, Et cherchant comme nous son salut dans la fuite, David d'un fils rebelle évita la poursuite. Je craindrai moins pour lui les lions et les ours... Mais pourquoi de Jéhu refuser le secours? Je vous ouvre peut-être un avis salutaire. Faisons de ce trésor Jéhu dépositaire : On peut dans ses États le conduire aujourd'hui, Et le chemin 'est court qui mène jusqu'à lui.

Jéhu n'a point un cœur farouche, inexorable; De David à ses yeux le nom est favorable. Hélas! est-il un roi si dur et si cruel, A moins qu'il n'eût pour mère une autre Jézabel, Oui d'un tel suppliant ne plaignît l'infortune? Sa cause à tous les rois n'est-elle pas commune? JOAD.

Ouels timides conseils m'osez-vous suggérer! En l'appui de Jéhu pourriez-vous espérer?

Dieu défend-il tout soin et toute prévoyance? Ne l'offense-t-on point par trop de confiance? A ses desseins sacrés employant les humains, N'a-t-il pas de Jéhu lui-mème armé les mains? JOAD.

Jéhu, qu'avait choisi sa sagesse profonde; Jéhu, sur qui je vois que votre espoir se fonde. D'un oubli trop ingrat a payé ses bienfaits : Jéhu laisse d'Achab l'affreuse fille en paix, Suit des rois d'Israël les profanes exemples, Du vil dieu de l'Égypte a conservé les temples; Jéhu, sur les hauts lieux enfin osant offiir Un téméraire encens que Dieu ne peut souffrir 1, N'a pour servir sa cause et venger ses injures Ni le cœur assez droit, ni les mains assez pures. Non, non; c'est à Dieu seul qu'il faut nous attacher. Montrons Éliacin; et, loin de le cacher, Oue du bandeau royal sa tête soit ornée: Je veux même avancer l'heure déterminée, Avant que de Mathan le complot soit formé.

<sup>1</sup> Depuis la construction du temple, il était expressément défendu par Dieu, même de sacrifier sur les hauts lieux, et même de célébrer aucune des cérémonies de la religion ailleurs que dans cette enceinte sacrée. (G.)

## SCÈNE VII

### JOAD, JOSABET, AZARIAS.

SUIVI DU CHOEUR ET DE PLUSIEURS LÉVITES.

JOAD.

Eh bien, Azarias, le temple est-il fermé?

J'en ai fait devant moi fermer toutes les portes.

JOAD.

N'y reste-t-il que vous et vos saintes cohortes?

AZARIAS.

De ses parvis sacrés j'ai deux fois fait le tour. Tout a fui; tous se sont séparés sans retour, Misérable troupeau qu'a dispersé la crainte : Et Dieu n'est plus servi que dans la tribu sainte. Depuis qu'à Pharaon ce peuple est échappé, Une égale frayeur ne l'avait point frappé!.

JOAD.

Peuple lâche, en effet, et né pour l'esclavage; Hardi contre Dieu seul! Poursuivons notre ouvrage. Mais qui retient encor ces enfants parmi nous?

Hé! pourrious-nous, seigneur, nous séparer de vous? Dans le temple de Dieu sommes-nous étrangères? Vous avez près de vous nos pères et nos frères.

UNE AUTRE.

Hélas! si, pour venger l'opprobre d'Israèl, Nos mains ne peuvent pas, comme autrefois Jahel <sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Plus cette terreur est générale, plus celle de la tragédie s'accroît ici. Tout a fui; il ne reste plus pour Joas que Dieu et ses prêtres. C'est ce qu'il faut, c'est l'essence du sujet, autrement il n'y en avait pas. (L.)

<sup>2 «</sup> Sisara, général des Chananéens, ayant été défait par Barac, chef des Juifs,

Des ennemis de Dieu percer la tête impie, Nous lui pouvons du moins immoler notre vie. Quand vos bras combattront pour son temple attaqué, Par nos larmes du moins il peut être invoqué.

JOAD.

Voilà donc quels vengeurs s'arment pour ta querelle, Des prêtres, des enfants, ô Sagesse éternelle! Mais, si tu les soutiens, qui peut les ébranler 1? Du tombeau, quand tu veux, tu sais nous rappeler: Tu frappes et guéris, tu perds et ressuscites 2. Ils ne s'assurent point en leurs propres mérites, Mais en ton nom sur eux invoqué tant de fois, En tes serments jurés au plus saint de leurs rois 3, En ce temple où tu fais ta demeure sacrée, Et qui doit du soleil égaler la durée. Mais d'où vient que mon cœur frémit d'un saint effroi? Est-ce l'Esprit divin qui s'empare de moi? C'est lui-même : il m'échauffe; il parle; mes yeux s'ouvrent, Et les siècles obscurs devant moi se découvrent. Lévites, de vos sons prêtez-moi les accords, Et de ses mouvements secondez les transports.

LE CHŒUR chante au son de toute la symphonie des instruments. Que du Seigneur la voix se fasse entendre, Et qu'à nos cœurs son oracle divin Soit ce qu'à l'herbe tendre

se retira dans la tente de Jahel, femme d'Haber; celle-ci, pendant son sommeil, le fit périr en lui enfonçant un clou dans la tête. (Juges, ch. IV.)

<sup>1</sup> Voilà tout le fond de la pièce, le faible armé de la confiance en Dieu et luttant contre le fort. Ce genre de sublime s'élève au-dessus de celui des plus grands écrivains profanes; c'est le plus simple et le plus vrai de tous, et il semble que Dieu seul pouvait l'inspirer aux hommes. (G.)

 $<sup>^2</sup>$   $\upplus$  Tu frappes et tu guéris, tu conduis aux fers et tu en ramènes.  $\upplus$  (Toble , ch. XIII, v. 2.)

<sup>3</sup> Jurer un serment, un serment juré, sont absolument contraires à l'usage de la prose; mais en poésie, ce sont des expressions hardies, énergiques. Ces sortes de redoublements de mots ne sont étrangers à aucune langue. Les Grecs et les Latins en offrent de nombreux exemples. (L.)

Est, au printemps la fraîcheur du matin 1.

Cieux, écoutez ma voix; terre, prête l'oreille?. Ne dis plus, ô Jacob, que ton Seigneur sommeille. Pécheurs, disparaissez; le Seigneur se réveille 3.

lci recommence la symphonie, et Joad aussitôt reprend la parole. Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il changé 4?... Quel est dans le lieu saint ce pontife égorgé 5?... Pleure, Jérusalem, pleure, cité perfide, Des prophètes divins malheureuse homicide 6, De son amour pour toi ton Dieu s'est dépouillé; Ton encens à ses yeux est un encens souillé 7...

Où menez-vous ces enfants et ces femmes <sup>8</sup>? Le Seigneur a détruit la reine des cités <sup>9</sup>: Ses prêtres sont captifs, ses rois sont rejetés. Dieu ne veut plus qu'on vienne à ses solennités <sup>10</sup>. Temple, renverse-toi; cèdres, jetez des flammes.

Jérusalem, objet de ma douleur, Quelle main en un jour t'a ravi tous tes charmes?

 $<sup>^1</sup>$  « Que mes paroles se répandent comme la rosée et comme les gouttes de l'eau du ciel qui tombent sur l'herbe. » ( <code>Deutér.</code>, ch. <code>xxxii</code>, v. 2.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Audite, cœli, quæ loquor; audiat terra verba oris mei. » (Deutéronome, ch. XXXII, v. 1.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Racine a cru pouvoir s'affranchir ici de la règle, en mettant trois rimes féminines de suite. Huit vers plus bas, on trouve encore trois rimes masculines; peut-être a-t-il cru ce système plus propre à peindre le désordre des idées dans un moment d'inspiration. (A. M.)

<sup>4</sup> Joas. (Note de Racine.) — « Comment l'or s'est-il obscurci? comment a-t-il changé sa couleur, qui était si belle? » (Jéréme, Lamentations, ch. iv, v. 1.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zacharie. (Note de Racine.) — Joas le fit lapider dans le vestibule du temple.

<sup>6 «</sup> Jérusalem l Jérusalem l qui tues les prophetes l » (S. Маттивеч, ch. ххии, v. 37.)

<sup>7</sup> Dieu lui-même dit dans Isaïe, ch. 1, v. 43 : « L'encens m'est en abomination. »

<sup>8</sup> Captivité de Babylone. (Note de Racine.)

 $<sup>^9\,</sup>$  « La maltresse des nations est devenue comme veuve, la reine des provinces a été assujettie au tribut. » (Jérém., ch. 1, v. 4.)

<sup>10 «</sup> Je hais vos solennités des premiers jours des mois et toutes les autres ; elles me sont devenues à charge ; je suis las de les souffrir. » (Isaïe, ch. II, v. 14.)

Qui changera mes yeux en deux sources de larmes <sup>1</sup> Pour pleurer ton malheur?

AZARIAS.

O saint temple!

JOSABET.

O David!

LE CHOEUR.

Dieu de Sion, rappelle,

Rappelle en sa faveur tes antiques bontés.

La symphonie recommence encore, et Joad un moment après l'interrompt.

JOAD.

Quelle Jérusalem nouvelle <sup>2</sup> Sort du fond du désert brillante de clarté, Et porte sur le front une marque immortelle?

Peuples de la terre, chantez.

Jérusalem renaît plus brillante et plus belle :

D'où lui viennent de tous côtés

Ces enfants qu'en son sein elle n'a point portés 3?

Lève, Jérusalem, lève ta tête altière:

Regarde tous ces rois de ta gloire étonnés :

Les rois des nations, devant toi prosternés,

De tes pieds baisent la poussière :

Les peuples à l'envi marchent à ta lumière.

Heureux qui pour Sion d'une sainte ferveur

Sentira son àme embrasée!

Cieux, répandez votre rosée,

Et que la terre enfante son Sauveur 4!

<sup>1 «</sup> Qui donnera de l'eau à ma tête, et à mes yeux une fontaine de larmes? » (Је́ке́міє, ch. іх, v. т.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'Église. (Note de Racine.) — « Qui est celle-ci qui s'élève du désert comme une fumée qui monte des parfums de myrrhe, d'encens et de toutes sortes de poudres de senteur? » (Cantique des cant., ch. m, v. 6.)

<sup>3</sup> Les Gentils. (Note de Racine.)

<sup>4 «</sup> Cieux, envoyez d'en haut votre rosée, et que les nuées fassent descendre le Juste comme une pluie; que la terre s'ouvre et qu'elle germe le Sauveur. » Isaïe, ch. xLv, v. 8.) — Cette prophétie, composée de passages de l'Écriture

#### JOSABET.

Hélas! d'où nous viendra cette insigne faveur, Si les rois de qui doit descendre ce Sauveur...

JOAD.

Préparez, Josabet, le riche diadème Que sur son front sacré David porta lui-même. (Aux lévites.)

Et vous, pour vous armer, suivez-moi dans ces lieux Où se garde caché, loin des profanes yeux, Ce formidable amas de lances et d'épées¹ Qui du sang philistin jadis furent trempées, Et que David vainqueur, d'ans et d'honneurs chargé, Fit consacrer au Dieu qui l'avait protégé. Peut on les employer pour un plus noble usage? Venez, je veux moi-même en faire le partage.

très-bien liés ensemble, est peut-être le plus beau morceau de poésie lyrique qu'il y ait en notre langue. Il a de plus l'avantage d'être dramatique et très-utile à l'action: il sert à remplir les lévites d'un enthousiasme divin; il en fait des soldats invincibles, prêts à braver tous les dangers pour la défense de Joas et du temple. (G.) M. de Chateaubriand, après avoir cité cette prophétie de Joad, se contente d'ajouter : « Il n'est pas besoin de commentaire. »

1 Le grand prêtre Joïada donna aux centeniers les lances, les boucliers et les écussons du roi David, qu'il avait consacrés dans la maison du Seigneur. » (Paralip., liv. II, ch. xxIII, v. 9.) - Cette dernière circonstance d'un dépôt d'armes consacrées par David dans le temple répand sur la fin de cet acte une ardeur guerrière qui l'anime et l'échauffe. Joad ne quitte la scène que pour armer ses prêtres. Laharpe pense qu'il y a peu d'action dans le troisième acte. Cependant le second acte s'est terminé à l'interrogatoire d'Athalie; et à la fin du troisième, on s'arme pour défendre l'enfant qu'a réclamé Athalie par l'organe de Mathan. Le spectateur s'attend à voir fondre sur le temple les cohortes tyriennes. L'arrivée de Mathan, le développement de son caractère et de ses projets, l'exposition de son message, la manière dont il est reçu, l'expulsion ignominieuse de cet apostat, le conseil que tient Joad avec Josabet sur l'ordre de la reine, sa résolution héroïque, ses inspirations prophétiques, ses mesures pour le couronnement de Joas, ses préparatifs de défense : il semble que, dans tout cela, il y a de quoi remplir suffisamment un acte d'une pièce dont l'action ne demande pas plus de trois à quatre heures ; et Racine lui-même, le plus régulier des poëtes, n'a point de tragédie dont la marche soit plus rapide. (G.)

## SCÈNE VIII

### SALOMITH, LE CHOEUR.

#### SALOMITH.

Que de craintes, mes sœurs, que de troubles mortels!

Dieu tout-puissant, sont-ce là les prémices,

Les parfums et les sacrifices

Qu'on devait en ce jour offrir sur tes autels?

UNE DES FILLES DU CHŒUR.

Quel spectacle à nos yeux timides? Qui l'eût cru, qu'on dut voir jamais

Les glaives meurtriers, les lances homicides Briller dans la maison de paix?

#### UNE AUTRE.

D'où vient que, pour son Dieu pleine d'indifférence, Jérusalem se tait en ce pressant danger?

D'où vient, mes sœurs, que, pour nous protéger, Le brave Abner au moins ne rompt pas le silence?

Hélas! dans une cour où l'on n'a d'autres lois Que la force et la violence, Où les honneurs et les emplois Sont le prix d'une aveugle et basse obéissance,

> Ma sœur, pour la triste innocence Qui voudrait élever sa voix?

#### UNE AUTRE.

Dans ce péril, dans ce désordre extrême, Pour qui prépare-t-on le sacré diadème? SALOMITH.

Le Seigneur a daigné parler;
Mais ce qu'à son prophète il vient de révéler,
Qui pourra nous le faire entendre?
S'arme-t-il pour nous défendre?

S'arme-t-il pour nous accabler?

TOUT LE CHOEUR chante.

O promesse! ò menace! ò ténébreux mystère!

Que de maux, que de biens sont promis tour à tour!

Comment peut-on avec tant de colère

Accorder tant d'amour?

UNE VOIX, seule.

Sion ne sera plus; une flamme cruelle Détruira tous ses ornements.

UNE AUTRE VOIX.

Dieu protége Sion; elle a pour fondements Sa parole éternelle.

LA PREMIÈRE.

Je vois tout son éclat disparaître à mes yeux.

LA SECONDE.

Je vois de toutes parts sa clarté répandue.

LA PREMIÈRE.

Dans un gouffre profond Sion est descendue.

LA SECONDE.

Sion a son front dans les cieux.

LA PREMIÈRE.

Quel triste abaissement!

LA SECONDE.

Quelle immortelle gloire!

LA PREMIÈRE.

Que de cris de douleur!

LA SECONDE.

Oue de chants de victoire 1!

UNE TROISIÈME.

Cessons de nous troubler; notre Dieu, quelque jour, Dévoilera ce grand mystère.

<sup>1</sup> N'est-il pas admirable que Racine ait trouvé le secret de reproduire, dans un plus simple chœur, les grandes beautés du dialogue de *Polyeucte* et de *Pauline?* (G.)

TOUTES TROIS. Révérons sa colère; Espérons en son amour.

UNE AUTRE.

D'un cœur qui t'aime,
Mon Dieu, qui peut troubler la paix?
Il cherche en tout ta volonté suprême,
Et ne se cherche jamais.
Sur la terre, dans le Ciel même,
Est-il d'autre bonheur que la tranquille paix
D'un cœur qui t'aime?

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME

### SCÈNE I

JOAS, JOSABET, ZACHARIE, SALOMITH, UN LÉVITE, LE CHOEUR.

#### SALOMITH.

D'un pas majestueux , à côté de ma mère , Le jeune Éliacin s'avance avec mon frère. Dans ces voiles , mes sœurs , que portent-ils tous deux ? Quel est ce glaive enfin qui marche devant eux !?

JOSABET, à Zacharie.

Mon fils, avec respect posez sur cette table De notre sainte loi le livre redoutable. Et vous aussi, posez, aimable Éliacin, Cet auguste bandeau près du livre divin. Lévite, il faut placer (Joad ainsi l'ordonne) Le glaive de David auprès de sa couronne.

IOAS.

Princesse, quel est donc ce spectacle nouveau? Pourquoi ce livre saint, ce glaive, ce bandeau? Depuis que le Seigneur m'a reçu dans son temple,

l'Comme le glaive était porté en cérémonie, l'expression qui marche est aussi juste que poétique. (L. R.) — L'ouverture du quatrième acte est de la dignité la plus auguste. Toute cette pompe sacrée n'est point une vaine décoration, elle tient à l'action; c'est le couronnement de Joas, qui se prépare au moment où ses ennemis conspirent sa perte. Ce bandeau, c'est celui de David que Josabet essaie, en pleurant, sur le front de son jeune héritier. C'est à cet enfant destiné à la mort que la couronne et l'épée de David sont destinées. Ce livre est celui de la loi de Dieu, sur lequel on va jurer de défendre le dernier rejeton de Juda. et sur lequel il va jurer lui-même d'être fidèle à cette loi. (L.)

D'un semblable appareil je n'ai point vu d'exemple.

JOSABET.

Tous vos doutes, mon fils, bientôt s'éclairciront.

JOAS.

Vous voulez essayer ce bandeau sur mon front? Ah! princesse, gardez d'en profaner la gloire: Du roi qui l'a porté respectez la mémoire. Un malheureux enfant aux ours abandonné...

JOSABET, lui essayant le diadème. Laissez, mon fils : je fais ce qui m'est ordonné.

JOAS.

Mais j'entends les sanglots sortir de votre bouche! Princesse, vous pleurez! quelle pitié vous touche? Est-ce qu'en holocauste aujourd'hui présenté Je dois, comme autrefois la fille de Jephté, Du Seigneur par ma mort apaiser la colère? Hélas! un fils n'a rien qui ne soit à son père.

JOSABET.

Voici qui vous dira les volontés des cieux <sup>1</sup>. Ne craignez rien. Et nous, sortons tous de ces lieux <sup>2</sup>.

# SCÈNE II JOAD, JOAS.

 ${\tt JOAS}$  , courant dans les bras du grand prêtre.

Mon père!

JOAD

### Eh bien, mon fils?

<sup>1</sup> Voici qui vous dira pour voici celui qui vous dira, licence poétique qui donne au vers plus de vivacité, mais dont on ne doit user qu'avec beaucoup de réserve (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ici le chœur, témoin des préparatifs du couronnement, sort avec Josabet pour laisser Joad seul avec Joas, parce qu'il est contre la vraisemblance que ce chœur reste sur la scène dés qu'on y dit quelque chose qu'il ne doit point entendre. (L. R.)

JOAS.

Qu'est-ce donc qu'on prépare?

Il est juste, mon fils, que je vous le déclare.
Il faut que vous soyez instruit, même avant tous,
Des grands desseins de Dieu sur son peuple et sur vous.
Armez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle:
Il est temps de montrer cette ardeur et ce zèle
Qu'au fond de votre cœur mes soins ont cultivés,
Et de payer à Dieu ce que vous lui devez.
Sentez-vous cette noble et généreuse envie?

JOAS.

Je me sens prèt, s'il veut, de lui donner ma vie.

On vous a lu souvent l'histoire de nos rois : Vous souvient-il, mon fils, quelles étroites lois Doit s'imposer un roi digne du diadème?

JOAS.

Un roi sage (ainsi Dieu l'a prononcé lui-même l) Sur la richesse et l'or ne met point son appui; Craint le Seigneur son Dieu; sans cesse a devant lui Ses préceptes, ses lois, ses jugements sévères, Et d'injustes fardeaux n'accable point ses frères.

JOAD.

Mais sur l'un de ces rois s'il fallait vous régler, A qui choisiriez-vous, mon fils, de ressembler?

David, pour le Seigneur plein d'un amour fidèle, Me paraît des grands rois le plus parfait modèle.

<sup>1</sup> Deutéronome, ch. XVII. (Note de Racine.) — « Et lorsqu'il sera établi roi, il n'amassera point un grand nombre de chevaux; il n'aura point une quantité immense d'or et d'argent. Après qu'il sera assis sur son trône, il fera transcrire pour soi, dans un livre, ce Deutéronome et cette loi du Seigneur : il l'aura avec soi, et il la lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre le Seigneur son Dieu et à garder ses paroles et ses cérémonies, qui sont prescrites dans la loi; que son cœur ne s'élève point d'orgueil au-dessus de ses frères. »

JOAD.

Ainsi dans leurs excès vous n'imiteriez pas L'infidèle Joram, l'impie Ochozias <sup>1</sup>?

JOAS.

0 mon père.

JOAD.

Achevez, dites: que vous en semble?

Puisse périr comme eux quiconque leur ressemble! (Joad se prosterne à ses pieds.)

Mon père, en quel état vous vois-je devant moi!

Je vous rends le respect que je dois à mon roi. De votre aïeul David, Joas, rendez-vous digne.

JOAS.

Joas! moi?

JOAD, se relevant.

Vous saurez par quelle grâce insigne D'une mère en fureur Dieu, trompant le dessein, Quand déjà son poignard était dans votre sein, Vous choisit, vous sauva du milieu du carnage. Vous n'ètes pas encor échappé de sa rage<sup>2</sup>: Avec la mème ardeur qu'elle voulut jadis Perdre en vous le dernier des enfants de son fils, A vous faire périr sa cruauté s'attache, Et vous poursuit encor sous le nom qui vous cache. Mais sous vos étendards j'ai déjà su ranger Un peuple obéissant et prompt à vous venger.

¹ Quelle grandeur! quel pathétique dans cet examen que le grand prêtre fait subir à Joas! On est saisi d'admiration en songeant aux créations extraordinaires de Racine, dont le génie a tiré d'un fonds si simple des beautés si neuves, si extraordinaires, des beautés à part, qui ne ressemblent à rien de ce que nous avions dans le genre tragique, et qui sont au-dessus de tout. (G.)

<sup>2</sup> La grammaire exigeait échappé à sa rage. Échapper à, c'est sortir d'un danger, c'est éviter l'action d'une cause qui tend à nuire. Échapper de, c'est sortir d'un lieu ou d'une circonstance où l'on était retenu malgré soi. (A. M.)

Entrez, généreux chefs des familles sacrées Du ministère saint tour à tour honorées.

## SCÈNE III

JOAS, JOAD, AZARIAS, ISMAEL, TROIS AUTRES CHEFS DES LÉVITES.

JOAD.

Roi, voilà vos vengeurs contre vos ennemis 1.

Prêtres, voilà le roi que je vous ai promis 2.

AZARIAS.

Ouoi! c'est Éliacin?

ISMAEL.

Quoi! cet enfant aimable...

JOAD.

Est des rois de Juda l'héritier véritable,
Dernier né des enfants du triste Ochozias,
Nourri, vous le savez, sous le nom de Joas.
De cette fleur si tendre et sitôt moissonnée
Tout Juda, comme vous, plaignant la destinée,
Avec ses frères morts le crut enveloppé.
Du perfide couteau comme eux il fut frappé:
Mais Dieu du coup mortel sut détourner l'atteinte,
Conserva dans son cœur la chaleur presque éteinte,
Permit que des bourreaux trompant l'œil vigilant,
Josabet dans son sein l'emportât tout sanglant,
Et, n'ayant de son vol que moi seul pour complice,
Dans le temple cachât l'enfant et la nourrice.

<sup>1 «</sup> La septième année, Joiada envoya querir les centeniers et les soldats; il les fit entrer dans le temple du Seigneur, et fit un traité avec eux, et leur fit prêter le serment dans la maison du Seigneur en leur montrant le fils du roi. (Rois, liv. IV, ch. XI, v. 4.)

<sup>2 «</sup> Voilà le fils du roi; c'est lui qui doit régner, selon ce que le Seigneur a prononcé en faveur de tous les descendants de David. » (Paralip., liv. II, ch. XXIII, v. 3.)

368 ATHALIE.

JOAS.

Hélas! de tant d'amour et de tant de bienfaits, Mon père, quel moyen de m'acquitter jamais?

Gardez pour d'autres temps cette reconnaissance. Voilà donc votre roi, votre unique espérance: J'ai pris soin jusqu'ici de vous le conserver; Ministres du Seigneur, c'est à vous d'achever. Bientôt de Jézabel la fille meurtrière, Instruite que Joas voit encor la lumière, Dans l'horreur du tombeau viendra le replonger : Déjà, sans le connaître, elle veut l'égorger. Prêtres saints, c'est à vous de prévenir sa rage : Il faut finir des Juifs le honteux esclavage, Venger vos princes morts, relever votre loi, Et faire aux deux tribus reconnaître leur roi. L'entreprise, sans doute, est grande et périlleuse; J'attaque sur son trône une reine orgueilleuse, Qui voit sous ses drapeaux marcher un camp nombreux De hardis étrangers, d'infidèles Hébreux: Mais ma force est au Dieu dont l'intérêt me guide 1. Songez qu'en cet enfant tout Israël réside. Déjà ce Dieu vengeur commence à la troubler; Déjà, trompant ses soins, j'ai su vous rassembler: Elle nous croit ici sans armes, sans défense.

¹ Sans la foi de Joad et la puissance divine, son entreprise ne serait pas grande et périlleuse, elle serait téméraire, insensée; et l'extrême disproportion des moyens avec la fin dépouillerait l'action de tout intérêt. D'un autre côté, si l'on était sûr d'un miracle, il n'y aurait ni terreur, ni pitié; mais l'espérance et la crainte se balancent; on admire l'intrépidité du grand prêtre, parce que sa confiance en Dieu est fondée, sans qu'il ait cependant aucune certitude du succès, puisque les desseins de Dieu sont impénétrables, et qu'il permet souvent le triomphe de l'impie par des raisons inconnues aux mortels. Toute l'action est donc au plus haut degré intéressante et théatrale. — Le poète, dit Louis Racine, pouvait mettre ma force est dans le Dieu; il a cru pouvoir dire ma force est au Dieu. Non-seulement Racine a eu raison de le croire, mais il a bien fait de préfèrer ce dernier tour, plus vif, plus poétique et plus dans le génie de l'Ecriture. (G.)

Couronnons, proclamons Joas en diligence: De là, du nouveau prince intrépides soldats, Marchons, en invoquant l'arbitre des combats; Et, réveillant la foi dans les cœurs endormie, Jusque dans son palais cherchons notre ennemie.

Et quels cœurs si plongés dans un lâche sommeil, Nous voyant avancer dans ce saint appareil, Ne s'empresseront pas à suivre notre exemple? Un roi que Dieu lui-même a nourri dans son temple, Le successeur d'Aaron, de ses prêtres suivi, Conduisant au combat les enfants de Lévi; Et, dans ces mêmes mains des peuples révérées, Les armes au Seigneur par David consacrées! Dieu sur ses ennemis répandra sa terreur. Dans l'infidèle sang baignez-vous sans horreur: Frappez et Tyriens et même Israélites 1. Ne descendez-vous pas de ces fameux lévites Oui, lorsqu'au dieu du Nil le volage Israël Rendit dans le désert un culte criminel, De leurs plus chers parents saintement homicides, Consacrèrent leurs mains dans le sang des perfides 2, Et par ce noble exploit vous acquirent l'honneur D'être seuls employés aux autels du Seigneur?

<sup>4</sup> Ce vers, mal interprété, a fourni des armes aux ennemis de la religion; ils ont dit que Joad parlait en fanatique sanguinaire, qui excite ses prêtres au massacre des Israélites; ils n'ont pas vu que Joa l parle ici en héros prêt à verser son sang pour son Dieu et pour son roi, et que les Israélites qu'il veut que l'on frappe ne sont plus des Israélites, mais des infidèles, des traîtres et des rebelles, des ennemis de leur roi et de leur Dieu. Nulle part le pontife ne déploie un enthousiasme aussi belliqueux; car il ne veut pas attendre son ennemie dans le temple; il veut l'aller chercher dans son palais. Les historiens latins sont remplis de belles harangues de généraux à leur armée; aucune n'est plus vive, plus éloquente que ce discours de Joad. (G.)

<sup>2 «</sup> Et les enfants de Lévi s'étant tous assemblés autour de lui , il leur dit : « Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Que chaque homme mette son épée

<sup>«</sup> à son côté... et que chacun tue son frère, son ami et celui qui lui est proche. « Les enfants de Lévi firent ce que Moise leur avait ordonné. » (Exode, ch. XXXII,

v. 26, 27 et 28.)

Mais je vois que déjà vous brûlez de me suivre. Jurez donc avant tout sur cet auguste livre <sup>1</sup>, A ce roi que le Ciel vous redonne aujourd'hui, De vivre, de combattre, et de mourir pour lui.

AZARIAS, au bout de la table, ayant la main sur le livre saint Oui, nous jurons ici pour nous, pour tous nos frères, De rétablir Joas au trône de ses pères, De ne poser le fer entre nos mains remis, Qu'après l'avoir vengé de tous ses ennemis. Si quelque transgresseur enfreint cette promesse, Qu'il éprouve, grand Dieu, ta fureur vengeresse; Qu'avec lui ses enfants, de ton partage exclus, Soient au rang de ces morts que tu ne connais plus 2.

JOAD.

Et vous, à cette loi, votre règle éternelle, Roi, ne jurez-vous pas d'ètre toujours fidèle?

JOAS.

Pourrais-je à cette loi ne me pas conformer?

O mon fils! de ce nom j'ose encor vous nommer, Souffrez cette tendresse, et pardonnez aux larmes Que m'arrachent pour vous de trop justes alarmes; Loin du trône nourri, de ce fatal honneur, Hélas! vous ignorez le charme empoisonneur; De l'absolu pouvoir vous ignorez l'ivresse, Et des lâches flatteurs la voix enchanteresse.

<sup>1 «</sup> Ensuite ils amenèrent le fils du roi et lui mirent la couronne sur la tête; ils le revêtirent des ornements de sa dignité, lui mirent dans la main le livre de la loi et le déclarérent roi. Le grand prêtre Jorada l'oignit et le sacra. » (Paral., liv. II, ch. XXIII, v. 11.)

<sup>2 «</sup> Comme ceux qui, ayant été blessés à mort, dorment dans les sépulcres, dont vous ne vous souvenez plus. » (Ps. LXXXVII, v. 6.)

<sup>2</sup> On peut rapprocher de ce passage les vœux que fait Massillon pour le jeune Louis XV, à la fin de son sermon pour le premier dimanche de carême. (Petit Caréme.)

Bientôt ils vous diront que les plus saintes lois 1. Maîtresses du vil peuple, obéissent aux rois; Qu'un roi n'a d'autre frein que sa volonté même : Qu'il doit immoler tout à sa grandeur suprème; Qu'aux larmes, au travail, le peuple est condamné, Et d'un sceptre de fer veut être gouverné; Que, s'il n'est opprimé, tôt ou tard il opprime. Ainsi de piége en piége, et d'abîme en abîme. Corrompant de vos mœurs l'aimable pureté. Ils vous feront enfin haïr la vérité. Vous peindront la vertu sous une affreuse image. Hélas! ils ont des rois égaré le plus sage 2. Promettez sur ce livre, et devant ces témoins, Que Dieu fera toujours le premier de vos soins; Que, sévère aux méchants et des bons le refuge, Entre le pauvre et vous vous prendrez Dieu pour juge; Vous souvenant, mon fils, que, caché sous ce lin 3, Comme eux vous fûtes pauvre, et comme eux orphelin 4.

JOAS, au milieu de la table, ayant la main sur le livre saint. Je promets d'observer ce que la Loi m'ordonne, Mon Dieu, punissez-moi si je vous abandonne <sup>5</sup>!

I Massillon, s'adressant à Louis XV, lui dit comme Joad à Joas: « Les flatteurs, Sire, rediront sans cesse que vous étes le maître, et que vous n'êtes comptable à personne de vos actions. » Et ailleurs : « Si le souverain, oubliant qu'il est le protecteur de la tranquillité publique, préfère sa propre gloire à l'amour et au salut de ses peuples... grand Dieu! quel fléau pour la terre! » (Petit Carême.)

<sup>2</sup> Salomon.

<sup>3</sup> Fénelon semble s'être rappelé ces deux vers, lorsque, dans le livre II de Têlémaque, il dit : « Quand tu seras le maître des autres hommes, souviens-toi que tu as été faible, pauvre et soulfrant comme eux. »

<sup>4</sup> C'est ici une figure de grammaire qu'on appelle syllepse, par laquelle l'accord se fait avec le sens plutôt qu'avec les mots.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le charme du style et l'intérêt de la scène ne sauraient aller plus loin. C est partout un genre d'émotion qui était inconnu au théatre, et qu'on n'y a pas retrouvé depuis. (G.)

A-t-on présenté aux hommes rassemblés un spectacle plus auguste, plus instructif et plus touchant? Joad est sublime, et il n'est pas au-dessus d'un enfant! C'est à un enfant qu'il parle, et il instruit tous les rois! Ce prodige n'a été réservé

JOAD.

Venez; de l'huile sainte il faut vous consacrer. Paraissez, Josabet; vous pouvez vous montrer.

## SCÈNE IV

JOAS, JOAD, JOSABET, ZACHARIE, SALOMITH, AZARIAS, ISMAEL, TROIS AUTRES CHEFS DES LÉVITES, LE CHOEUR.

JOSABET, embrassant Joas.

O roi! fils de David!

JOAS.

O mon unique mère!

Venez, cher Zacharie, embrasser votre frère.

JOSABET, à Zacharie.

Aux pieds de votre roi prosternez - vous, mon fils.

(Zacharie se jette aux pieds de Joas.)

JOAD, pendant qu'ils s'embrassent.

Enfants, ainsi toujours puissiez-vous être unis !

Vous savez donc quel sang vous a donné la vie?

Et je sais quelle main sans vous me l'eût ravie.

JOSABET.

De votre nom, Joas, je puis donc vous nommer?

JOAS.

Joas ne cessera jamais de vous aimer.

qu'à Racine, et je ne pense pas que jamais rien de plus beau soit sorti de la main des hommes. (L.)

<sup>1</sup> Joas, dans la suite, ingrat et rebelle envers Dieu, fit périr Zacharie, fils et successeur de celui qui lui avait servi de père. Si le vers de Joad était une prophétie, elle refroidirait l'intérêt que Joas inspire; mais ce n'est qu'un souhait; les personnages ignorent, et les spectateurs sont supposés ignorer en ce moment ce qui se passe trente aus apres. (L.)

LE CHOEUR.

Quoi! c'est là...

JOSABET.

C'est Joas.

JOAD.

Écoutons ce lévite.

# SCÈNE V

JOAS, JOAD, JOSABET, ZACHARIE, SALOMITH, AZARIAS, ISMAEL, TROIS AUTRES CHEFS DES LÉVITES, UN LÉVITE, LE CHOEUR.

UN LÉVITE.

J'ignore contre Dieu quel dessein on médite¹,
Mais l'airain menaçant frémit de toutes parts;
On voit luire des feux parmi des étendards,
Et sans doute Athalie assemble son armée:
Déjà même au secours toute voie est fermée;
Déjà le sacré mont où le temple est bâti,
D'insolents Tyriens est partout investi;
L'un d'eux, en blasphémant, vient de nous faire entendre
Qu'Abner est dans les fers, et ne peut nous défendre.

JOSABET, à Joas.

Cher enfant, que le Ciel en vain m'avait rendu, Hélas! pour vous sauver j'ai fait ce que j'ai pu: Dieu ne se souvient plus de David votre père.

JOAD, á Josabet.

Quoi! vous ne craignez pas d'attirer sa colère Sur vous et sur ce roi si cher à votre amour? Et quand Dieu, de vos bras l'arrachant sans retour, Voudrait que de David la maison fût éteinte,

<sup>1</sup> A peine Joas est-il couronné, à peine le spectateur a-t-il eu le temps de se livrer à des impressions si douces, que le poëte vient jeter la terreur tout au travers de cette pompe et de cette allégresse. Cette marche est parfaite. (G.)

N'ètes - vous pas ici sur la montagne sainte !
Où le père des Juifs sur son fils innocent <sup>2</sup>
Leva saus murmurer son bras obéissant ,
Et mit sur un bûcher ce fruit de sa vieillesse ,
Laissant à Dieu le soin d'accomplir sa promesse ,
Et lui sacrifiant , avec ce fils aimé ,
Tout l'espoir de sa race en lui seul renfermé ?

Amis, partageons-nous: qu'Ismaél en sa garde <sup>3</sup> Prenne tout le côté que l'orient regarde; Vous, le côté de l'Ourse; et vous, de l'occident; Vous, le midi. Qu'aucun, par un zèle imprudent, Découvrant mes desseins, soit prêtre, soit lévite, Ne sorte avant le temps et ne se précipite: Et que chacun enfin, d'un même esprit poussé, Garde en mourant le poste où je l'aurai placé. L'ennemi nous regarde, en son aveugle rage, Comme de vils troupeaux réservés au carnage, Et croit ne rencontrer que désordre et qu'effroi. Qu'Azarias partout accompagne le roi.

(A Joas.)

Venez, cher rejeton d'une vaillante race, Remplir vos défenseurs d'une nouvelle audace; Venez du diadème à leurs yeux vous couvrir, Et périssez du moins en roi, s'il faut périr.

(A un lévite.)

Suivez-le, Josabet. Vous, donnez-moi ces armes.

(Au chœur.)

Enfants, offrez à Dieu vos innocentes larmes.

<sup>!</sup> Voltaire semble s'être souvenu de ce mouvement dans le discours de Lusignan à sa fille. ( $Za\overline{r}re$ , acte II. sc. viii.)

<sup>2</sup> Abraham. (Note de Racine.)

<sup>3 «</sup> La troisième partie de vous tous, prêtres, lévites et portiers, qui venez pour faire votre semaine dans le temple, gardera les portes; l'autre troisième partie se placera vers le palais du roi; et la troisième, à la porte que l'on nomme du Fondement; le reste du peuple se tiendra dans le parvis de la maison du Seigneur. » (Paralip., liv. II, ch. XXIII, v. 5.)

## SCENE VI

### SALOMITH, LE CHOEUR.

LE CHŒUR chante.

Partez, enfants d'Aaron, partez :
Jamais plus illustre querelle
De vos aïeux n'arma le zèle.
Partez, enfants d'Aaron, partez :
C'est votre roi, c'est Dieu pour qui vous combattez.

UNE VOIX, seule.

Où sont les traits que tu lances, Grand Dieu, dans ton juste courroux? N'es-tu plus le Dieu jaloux? N'es-tu plus le Dieu des vengeances!?

UNE AUTRE.

Où sont, Dieu de Jacob, tes antiques bontés?

Dans l'horreur qui nous environne,
N'entends-tu que la voix de nos iniquités?

N'es-tu plus le Dieu qui pardonne?

LE CHOEUR.

Où sont, Dieu de Jacob, tes antiques bontés?

UNE VOIX, seule.

C'est à toi que dans cette guerre Les flèches des méchants prétendent s'adresser. Faisons , disent-ils , cesser

Les fêtes de Dieu sur la terre <sup>2</sup>; De son joug importun délivrons les mortels !

<sup>1</sup> Ego sum Dominus tuus, fortis, zelotes. (Exod., ch. XXV, v. 3.) — Dominus zelotes nomen ejus, Deus est æmulator. (Ibid., ch. XXXIV, v. 14.) — Deus ultionum Dominus. (Ps. XXIII, v. 1.)

<sup>2</sup> Quiescere faciamus omnes dies festos Dei a terra. (Ps. LXXII, v. 8.)

Massacrons tous ses saints; renversons ses autels;

Que de son nom, que de sa gloire

Il ne reste plus de mémoire;

Que ni lui, ni son Christ ne règne plus sur nous.

LE CHŒUR.

Où sont les traits que tu lances, Grand Dieu, dans ton juste courroux? N'es-tu plus le Dieu jaloux? N'es-tu plus le Dieu des vengeances?

UNE VOIX, seule.

Triste reste de nos rois, Chère et dernière fleur d'une tige si belle, Hélas! sous le couteau d'une mère cruelle Te verrons-nous tomber une seconde fois! Prince aimable, dis-nous si quelque ange, au berceau, Contre tes assassins prit soin de te défendre,

Ou si dans la nuit du tombeau La voix du Dieu vivant a ranimé ta cendre?

UNE AUTRE.

D'un père et d'un aïeul contre toi révoltés, Grand Dieu, les attentats lui sont-ils imputés? Est-ce que sans retour ta pitié t'abandonne?

LE CHŒUR.

Où sont, Dieu de Jacob, tes antiques bontés?
N'es-tu plus le Dieu qui pardonne?
UNE DES FILLES DU CHŒUR, sans chanter.
Chères sœurs, n'entendez-vous pas
Des cruels Tyriens la trompette qui sonne?

SALOMITH.

J'entends même les cris des barbares soldats , Et d'horreur j'en frissonne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Disperdamus eos de gente, et non memoretur nomen Israel ultra. (Ps. LXXXII, v. <sup>1</sup>/<sub>4</sub>.)

Courons, fuyons, retirons-nous
A l'ombre salutaire
Du redoutable sanctuaire 1.

1 Cette retraite précipitée quand le chœur entend les cris des barbares soldats et la trompette qui sonne, sert à entretenir la terreur et à lier le quatrième acte au dernier. (L.)

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME

## SCÈNE I

# ZACHARIE, SALOMITH, LE CHOEUR.

SALOMITH.

Cher Zacharie, eh bien, que nous apprenez-vous 1?

Redoublez au Seigneur votre ardente prière:
Peut-être nous touchons à notre heure dernière;
Pour l'horrible combat, ma sœur, l'ordre est donné.
SALOMITH.

Que fait Joas?

#### ZACHARIE.

Joas vient d'être couronné:

Le grand prêtre a sur lui répandu l'huile sainte.

O Ciel! dans tous les yeux quelle joie était peinte
A l'aspect de ce roi racheté du tombeau!

Ma sœur, on voit encor la marque du couteau!
On voit paraître aussi sa fidèle nourrice,
Qui, cachée en un coin de ce vaste édifice,
Gardait ce cher dépôt, et n'avait de ses soins
Que les yeux de ma mère et que Dieu pour témoins.
Nos lévites pleuraient de joie et de tendresse,
Et mèlaient leurs sanglots à leurs cris d'allégresse.

<sup>1</sup> Ce premier vers du cinquième acte rime avec un des derniers vers du chœur qui termine le quatrième. Les chœurs d'Athalie lient parfaitement tous les actes, et sont Iellement incorporés à l'action, qu'il n'y a véritablement aucun repos, aucune interruption dans la pièce. (G.)

Lui, parmi ces transports, affable et sans orgueil<sup>1</sup>. A l'un tendait la main, flattait l'autre de l'œil, Jurait de se régler par leurs avis sincères, Et les appelait tous ses pères ou ses frères.

SALOMITH.

Ce secret au dehors est-il aussi semé?

Ce secret dans le temple est encor renfermé. Des enfants de Lévi la troupe partagée Dans un profond silence aux portes s'est rangée. Tous doivent à la fois précipiter leurs pas, Et crier pour signal : Vive le roi Joas! Mais mon père défend que le roi se hasarde, Et veut qu'Azarias demeure pour sa garde. Cependant Athalie, un poignard à la main, Rit des faibles remparts de nos portes d'airain. Pour les rompre, elle attend les fatales machines, Et ne respire enfin que sang et que ruines. Quelques prêtres, ma sœur, ont d'abord proposé Qu'en un lieu souterrain, par nos pères creusé, On renfermat du moins notre arche précieuse. O crainte, a dit mon père, indigne, injurieuse! L'arche qui fit tomber tant de superbes tours, Et forca le Jourdain de rebrousser son cours, Des dieux des nations tant de fois triomphante. Fuirait donc à l'aspect d'une femme insolente! Ma mère, auprès du roi, dans un trouble mortel, L'œil tantôt sur ce prince, et tantôt vers l'autel 2, Muette, et succombant sous le poids des alarmes, Aux yeux les plus cruels arracherait des larmes.

t Le mot affable était alors nouveau; il fut condamné par Patru; mais Racine le consacra par l'heureux emploi qu'il en fit. (A. M.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il est a remarquer que, dans ce sujet si simple, tout est tableau. Quand le tableau n'est pas sur la scène, il est dans les vers du poète. Joad, Josabet, Joas, ne sont pas la, et on les voit comme s'ils y étaient, chacun d'eux avec les traits qui leur conviennent. (L.)

Le roi de temps en temps la presse entre ses bras, La flatte... Chères sœurs, suivez toutes ses pas; Et, s'il faut aujourd'hui que notre roi périsse, Allons, qu'un même sort avec lui nous unisse.

SALOMITH.

Quelle insolente main frappe à coups redoublés? Qui fait courir ainsi ces lévites troublés? Quelle précaution leur fait cacher leurs armes? Le temple est-il forcé?

ZACHARIE.

Dissipez vos alarmes;

Dieu nous envoie Abner.

## SCÈNE II

ABNER, JOAD, JOSABET, ZACHARIE, SALOMITH, ISMAEL, DEUX LÉVITES, LE CHOEUR.

JOAD.

En croirai-je mes yeux, Cher Abner? Quel chemin a pu jusqu'en ces lieux Vous conduire au travers d'un camp qui nous assiége? On disait que d'Achab la fille sacrilége Avait, pour assurer ses projets inhumains, Chargé d'indignes fers vos généreuses mains.

ABNER.

Oui, seigneur, elle a craint mon zèle et mon courage:
Mais c'est le moindre prix que me gardait sa rage.
Dans l'horreur d'un cachot par son ordre enfermé,
J'attendais que, le temple en cendre consumé,
De tant de flots de sang non encore assouvie,
Elle vînt m'affranchir d'une importune vie,
Et retrancher des jours qu'aurait dù mille fois
Terminer la douleur de survivre à mes rois.

#### JOAD.

Par quel miracle a-t-on obtenu votre grâce?

ABNER.

Dieu dans ce cœur cruel sait seul ce qui se passe. Elle m'a fait venir; et d'un air égaré:

- « Tu vois de mes soldats tout ce temple entouré,
- « Dit-elle; un feu vengeur va le réduire en cendre,
- « Et ton Dieu contre moi ne le saurait défendre.
- « Ses prêtres toutefois (mais il faut se hâter)
- « A deux conditions peuvent se racheter :
- « Qu'avec Éliacin on mette en ma puissance
- « Un trésor dont je sais qu'ils ont la connaissance,
- « Par votre roi David autrefois amassé,
- « Sous le sceau du secret au grand prêtre laissé.
- « Va, dis-leur qu'à ce prix je leur permets de vivre 1. »

#### JOAD.

Quel conseil, cher Abner, croyez-vous qu'on doit suivre?

Et tout l'or de David, s'il est vrai qu'en effet <sup>2</sup> Vous gardiez de David quelque trésor secret, Et tout ce que des mains de cette reine avare Vous avez pu sauver et de riche et de rare, Donnez-le. Voulez-vous que d'impurs assassins <sup>5</sup>

<sup>1</sup> On a blàmé le choix qu'Athalie fait d'Abner pour porter au grand prêtre ses dernières propositions; elle ne pouvait pas en faire un meilleur, car elle a craint de perdre le trésor dans le pillage du temple, comme elle l'avoue ici; et si quelqu'un pouvait engager l'inflexible Joad à des mesures de conciliation, c'était certainement Abner Elle ne doit d'ailleurs rien craindre de lui ni de personne; elle doit croire ses ennemis dans l'épouvante et dans l'abandon. On a dit, dès le troisième acte, que tout avait déserté le temple, excepté les lévites : tout a fui, etc. Tel est l'avantage d'un plan bien conçu, que chaque objection y fait découvrir un mérite. (L.)

<sup>2</sup> Cette invention d'un trésor caché, qui est de l'auteur, est très-ingénieuse. Il s'ensuit qu'Athalie, trompée par son avarise, a l'air de se précipiter elle-même dans le piége au lieu d'y être attirée par Joad. (L.)

<sup>3</sup> D'impurs assassins, les Tyriens qui composaient l'armée d'Athalie. Tous les incirconcis étaient impurs. (G.)

Viennent briser l'autel, brûler les chérubins 1, Et, portant sur notre arche une main téméraire, De votre propre sang souiller le sanctuaire?

JOAD.

Mais siérait-il, Abner, à des cœurs généreux De livrer au supplice un enfant malheureux, Un enfant que Dieu même à ma garde confie, Et de nous racheter aux dépens de sa vie?

#### ABNER.

Hélas! Dien voit mon cœur. Plût à ce Dien puissant Qu'Athalie oubliât un enfant innocent, Et que du sang d'Abner sa cruauté contente Crùt calmer par ma mort le Ciel qui la tourmente! Mais que peuvent pour lui vos inutiles soins? Quand vous périrez tous, en périra-t-il moins? Dien vous ordonne-t-il de tenter l'impossible? Pour obéir aux lois d'un tyran inflexible, Moïse, par sa mère au Nil abandonné, Se vit, presque en naissant, à périr condamné; Mais Dien, le conservant contre toute espérance, Fit par le tyran même élever son enfance. Qui sait ce qu'il réserve à votre Éliacin, Et si, lui préparant un semblable destin, Il n'a point de pitié déjà rendu capable De nos malheureux rois l'homicide implacable? Du moins, et Josabet comme moi l'a pu voir, Tantòt à son aspect je l'ai vu s'émouvoir :; J'ai vu de son courroux tomber la violence 3.

<sup>1 «</sup> Il (Salomon) fit dans l'oracle (le sanctuaire) deux chérubins de bois d'olivier, qui avaient dix coudées de haut. (Rois, liv. III, ch. vi, v. 23.) Ces deux chérubins couvraient l'arche de leurs ailes et enfermaient l'arche et les deux autres chérubins d'or que Moise avait p'acés au dessus. (G.)

<sup>2</sup> La grammaire exigerait aujourd'hui je l'ai vue.

<sup>3</sup> C'est le Tumida ex ira tum corda resident de Virgile. (Eneid., liv. VI.)

(A Josabet.)

Princesse, en ce péril vous gardez le silence?
Hé quoi! pour un enfant qui vous est étranger
Souffrez-vous que sans fruit Joad laisse égorger
Vous, son fils, tout ce peuple, et que le feu dévore
Le seul lieu sur la terre où Dieu veut qu'on l'adore!?
Que feriez-vous de plus si des rois vos aïeux
Ce jeune enfant était un reste précieux?

JOSABET, bas à Joad.

Pour le sang de ses rois vous voyez sa tendresse : Que ne lui parlez-vous?

JOAD.

Il n'est pas temps, princesse \*.

Le temps est cher, seigneur, plus que vous ne pensez. Tandis qu'à me répondre ici vous balancez, Mathan, près d'Athalie, étincelant de rage, Demande le signal et presse le carnage. Faut-il que je me jette à vos sacrés genoux? Au nom du lieu si saint qui n'est ouvert qu'à vous, Lieu terrible, où de Dieu la majesté repose, Quelque dure que soit la loi qu'on vous impose, De ce coup imprévu songeons à nous parer. Donnez-moi seulement le temps de respirer : Demain, dès cette nuit, je prendrai des mesures Pour assurer le temple et venger ses injures. Mais je vois que mes pleurs et que mes vains discours Pour vous persuader sont un faible secours; Votre austère vertu n'en peut être frappée : Eli bien, trouvez-moi donc quelque arme, quelque épée; Et qu'aux portes du temple, où l'ennemi m'attend,

<sup>1</sup> V. p. 165, note 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quelle fidélité dans la peinture des mœurs! Josabet, vive et sensible, veut que le grand prêtre mette Abner dans la confidence; le grand prêtre, impassible, oppose à l'impatience le calme d'une prudence consommée. 'G.')

Abner puisse du moins mourir en combattant!

JOAD.

Je me rends. Vous m'ouvrez un avis que j'embrasse : De tant de maux, Abner, détournons la menace. Il est vrai de David un trésor est resté 1, La garde en fut commise à ma fidélité; C'était des tristes Juifs l'espérance dernière, Que mes soins vigilants cachaient à la lumière : Mais puisqu'à votre reine il faut le découvrir, Je vais la contenter, nos portes vont s'ouvrir. De ses plus braves chefs qu'elle entre accompagnée; Mais de nos saints autels qu'elle tienne éloignée D'un ramas d'étrangers l'indiscrète fureur : Du pillage du temple épargnez-moi l'horreur. Des prêtres, des enfants lui feraient-ils quelque ombre? De sa suite avec vous qu'elle règle le nombre 2. Et quant à cet enfant, si craint, si redouté, De votre cœur, Abner, je connais l'équité, Je vous veux devant elle expliquer sa naissance : Vous verrez s'il le faut remettre en sa puissance;

<sup>1</sup> Nul doute que la conduite du grand prêtre en cette occasion ne soit dramatique et conforme à la prudence humaine. Mais le poête avait à se justifier d'avoir prêté à un pontife inspiré un moyen qui paraît contraire à l'esprit de Dieu. Racine, qui prévoyait l'objection, avait préparé d'avance la réponse. Parmi ses manuscrits conservés à la Bibliothèque royale, on trouve le recueil des matériaux qu'il avait amassés pour construire le plan et motiver les incidents de cette tragédie. Voici la note relative au trésor de David:

<sup>«</sup> Pour justifier l'équivoque du grand prêtre si on l'attaque : 1° « Solvite templum hoc, et in tribus diebus excitabo illud. » (S. Joan., cap. 11, v. 12.) 2° Martyre de saint Laurent, à qui le juge demande les trésors de l'Église : « A quo cum quærerentur thesauri Ecclesiæ, promisit demonstraturum se. Sequenti die, pauperes duxit. Interrogatus ubi essent thesauri quos promiserat, ostendit pauperes, dicens : Hi sunt thesauri Ecclesiæ, etc. » (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Athalie entrant accompagnée de ses plus braves chefs, soutenue d'une escorte de ses plus fidèles guerriers, n'a point l'air d'une femme surprise sans défense et massa-rée par trahison. Il semble qu'elle pouvait avec sa suite se défendre contre des prêtres et des enfants; mais, à l'aspect de leur véritable roi, ses partisans l'abandonnent, et la seule nouvelle du couronnement de Joas disperse cette armée composée d'étrangers et d'infidèles Hébreux. (G.)

Et je vous ferai juge entre Athalie et lui.

ABNER.

Ah! je le prends déjà, seigneur, sous mon appui : Ne craignez rien. Je cours vers celle qui m'envoie.

### SCÈNE III

JOAD, JOSABET, ZACHARIE, SALOMITH, ISMAEL DEUX LÉVITES, LE CHOEUR.

JOAD.

Grand Dieu, voici ton heure, on t'amène ta proie 1! Ismaël, écoutez. (Il lui parle à l'oreille.)

JOSABET.

Puissant maître des cieux , Remets-lui le bandeau dont tu couvris ses yeux Lorsque , lui dérobant tout le fruit de son crime , Tu cachas dans mon sein cette tendre victime!

JOAD.

Allez, sage Ismaël, ne perdez point de temps; Suivez de point en point ces ordres importants; Surtout qu'à son entrée et que sur son passage Tout d'un calme profond lui présente l'image. Vous, enfants, préparez un trône pour Joas; Qu'il s'avance suivi de nos sacrés soldats.

l Quelle énergie dans cette expression ta proiel elle paraîtrait même trop hardie si les livres saints n'étaient pas remplis de figures non moins extraordinaires pour exprimer les terribles vengeances du Seigneur. Quel moment que celui où le spectateur attend Athalie dans le temple! Quelle terreur et quelle émotion ne font pas éprouver les préparatifs que l'on fait pour recevoir l'implacable ennemie de David et de son héritier! Avec quel intérêt on écoute les ordres que le grand prêtre donne aux lévites! Enfin quel spectacle que celui du jeune roi, qui monte sur le trône à l'ins'ant même où Athalie arrive pour lui ôter la vie! Dans une pièce aussi excellente, le commentaire ne peut être souvent qu'une suite de formules d'admiration; le critique qui essaie d'entrer dans l'explication de ces beautés toujours nouvelles se transforme insensiblement en panégyriste. (G.)

Faites venir aussi sa fidèle nourrice, Princesse, et de vos pleurs que la source tarisse.

(A un lévite.)

Vous, dès que cette reine, ivre d'un fol orgueil, De la porte du temple aura passé le seuil, Qu'elle ne pourra plus retourner en arrière, Prenez soin qu'à l'instant la trompette guerrière Dans le camp ennemi jette un subit effroi: Appelez tout le peuple au seconrs de son roi; Et faites retentir jusques à son oreille De Joas conservé l'étonnante merveille. Il vient.

## SCÈNE VI

JOAS, JOAD, JOSABET, ZACHARIE, SALOMITH, AZARIAS, TROUPES DE PRÊTRES ET DE LÉVITES, LE CHŒUR.

JOAD, continue.

Lévites saints, prètres de notre Dieu , Partout sans vous montrer environnez ce lieu; Et laissant à mes soins gouverner votre zèle, Pour paraître attendez que ma voix vous appelle.

(Ils se cachent tous.)

Roi, je crois qu'à vos vœux cet espoir est permis. Venez voir à vos pieds tomber vos ennemis. Celle dont la fureur poursuivit votre enfance Vers ces lieux à grands pas pour vous perdre s'avance. Mais ne la craignez point; songez qu'autour de vous

<sup>1 «</sup> Que les lévites demeurent toujours près de la personne du roi avec leurs armes. » (Paralip., liv. II, ch. XXIII, v. 7.) Que d'ordres dissérents le grand prêtre a donnés dans le même instant, sans paraître ému! Il a envoyé Ismaël, il a fait préparer le trône de Joas et appeler sa nourrice, il a ordonné la proclamation quand il en sera temps, maintenant il range les lévites qui doivent attendre Athalie, il rassure la timide Josatet, il promet la victoire à Joas; il a dit à Dieu : On t'amène ta proie; il n'en doute point. (L. R.)

L'ange exterminateur est debout avec nons. Montez sur votre trône, et... Mais la porte s'ouvre : Permettez un moment que ce voile vous couvre.

(Il tire un rideau.)

Vous changez de couleur, princesse!

JOSABET.

Ah! sans pâlir

Puis-je voir d'assassins le temple se remplir?

Quoi! ne voyez-vous pas quelle nombreuse escorte...

JOAD.

Je vois que du saint temple on referme la porte. Tout est en sûreté.

### SCĖNE V

# ATHALIE, JOAS, JOAD, JOSABET, ABNER. SUITE D'ATHALIE.

(Joas est caché derrière le rideau.)

ATHALIE, à Joad. Te voilà, séducteur,

De ligues, de complots pernicieux auteur, Qui dans le trouble seul as mis tes espérances, Éternel ennemi des suprèmes puissances! En l'appui de ton Dieu tu t'étais reposé: De ton espoir frivole es-tu désabusé? Il laisse en mon pouvoir et son temple et ta vie. Je devrais sur l'autel où ta main sacrifie Te... Mais du prix qu'on m'offre il faut me contenter!. Ce que tu m'as promis, songe à l'exécuter: Cet enfant, ce trésor, qu'il faut qu'on me remette, Où sont-ils?

#### JOAD.

# Sur-le-champ tu seras satisfaite;

<sup>1</sup> Il était impossible d'imiter d'une manière plus heureuse et plus naturelle le Quos 190 de Virgile. (G.)

Je te les vais montrer l'un et l'autre à la fois.

(Le rideau se tire. On voit Joas sur son trône; sa nourrice est à genoux à sa droite; Azarias, l'épée à la main, est debout à sa gauche; et près de lui Zacharie et Sal mith sont à genoux sur les degrés du trône; plusieurs lévites, l'èpée à la main, sont rangés sur les cô és.)

Paraissez, cher enfant, digne sang de nos rois t: Connais-tu l'héritier du plus saint des monarques, Reine? De ton poignard connais du moins ces marques. Voilà ton roi, ton fils, le fils d'Ochozias.

Peuples, et vous, Abner, reconnaissez Joas.

Ciel!

ATHALIE, à Joad.

Perfide!

JOAD.

Vois-tu cette Juive fidèle Dont tu sais bien qu'alors il suçait la mamelle? Il fut par Josabet à ta rage enlevé: Ce temple le reçut, et Dieu l'a conservé. Des trésors de David voilà ce qui me reste.

ATHALIE.

Ta fourbe à cet enfant, traitre, sera funeste. D'un fantòme odieux, so:dats, délivrez-moi!

JOAD.

Soldats du Dieu vivant, défendez votre roi <sup>2</sup>!
(Ici le fond du théâtre s'ouvre. On voit le dedans du temple, et les lévites armés entrent de tous côtés sur la scène.)

#### ATHALIE.

Où suis-je? O trahison! ô reine infortunée3!

- 1 Je ne connais point de plus grand coup de théâtre. Voltaire a dit que le dernier tableau de Rodogune était plus fort. Oui, de terreur et d'horreur; mais celuici réunit la terreur, l'attendrissement, la pompe et la majesté. Cette pièce me semble, sous tous les rapports, le chef-d'œuvre de l'esprit humain. (L)
- 2 Ce vers embrase le théâtre, électrise le spectateur. Pourquoi? parce que ce roi est un enfant, et que cet enfant est devenu le nôtre pendant toute la pièce. Voilà ce que personne n'avait même imag né possible. (L.)
- 3 « Athalie entendit le bruit du peuple qui accourait; et entrant parmi la foule dans le temple du Seigneur, elle vit le roi assis sur son trône, suivant la coutume.

D'armes et d'ennemis je suis environnée!

JOAD.

Tes yeux cherchent en vain, tu ne peux échapper, Et Dieu de toutes parts a su t'envelopper. Ce Dieu que tu bravais en nos mains t'a livrée : Rends-lui compte du sang dont tu t'es enivrée.

ATHALIE.

Quoi! la peur a glacé mes indignes soldats! Lâche Abner, dans quel piége as-tu conduit mes pas!?

Reine, Dieu m'est témoin...

ATHALIE.

Laisse-là ton Dieu, traître,

Et venge - moi.

ABNER, se jetant aux pieds de Joas.

Sur qui? Sur Joas! sur mon maître?

ATHALIE.

Lui Joas! lui ton roi! Songez, méchants, songez Que mes armes encor vous tiennent assiégés. J'entends à haute voix tout mon camp qui m'appelle. On vient à mon secours: tremblez, troupe rebelle!

# SCÈNE VI

ISMAEL, JOAS, JOAD, ATHALIE, ET TOUS LES ACTEURS DE LA SCÈNE PRÉCÉDENTE.

ISMAEL, à Joas.

Seigneur, le temple est libre et n'a plus d'ennemis : L'étranger est en fuite, et le Juif est soumis.

et les chantres et les trompettes auprès de lui, et tout le peuple dans la réjouissance et sonnant de la trompette. Alors elle déchira ses vêtements et elle s'écria; « Trahison! trahison! » (Rois, liv. 1V, ch. x1, v. 13 et 14.)

1 Le spectateur sent combien ce reproche est injuste, puisque Abner ne savait rien; et c'est encore une des raisons qui font voir combien le silence que Joad a gardé avec lui était hablen.ent ménagé par le poète. Si Abner eut été instruit, Comme le vent dans l'air dissipe la fumée, La voix du Tout-Puissant a chassé cette armée. Nos lévites, du haut de nos sacrés parvis, D'Ochozias au peuple ont annoncé le fils, Ont conté son enfance au glaive dérobée 1, Et la fille d'Achab dans le piége tombée. Partout en même temps la trompette a sonné: Et ses sons et leurs cris dans son camp étonné Ont répandu le trouble et la terreur subite Dont Gédéon frappa le fier Madianite. Les Tyriens, jetant armes et boucliers, Ont par divers chemins disparu les premiers: Ouelques Juifs éperdus ont pris aussi la fuite 2; Mais de Dien sur Joas admirez la conduite. Le reste à haute voix s'est pour lui déclaré. Enfin, d'un même esprit tout le peuple inspiré, Femmes, vieillards, enfants, s'embrassant avec joie 3, Bénissent le Seigneur et celui qu'il envoie : Tous chantent de David le fils ressuscité. Baal est en horreur dans la sainte cité: De son temple profane on a brisé les portes; Mathan est égorgé 4.

c'est alors qu'il aurait joué un rôle peu digne d'un guerrier, comme un critique le dit très-injustement, puisque Abner ne fait que ce que doit faire un guerrier fidèle et brave, qui se range auprès de son roi. Et remarquez qu'au moment où il tire l'épée, l'événement est encore incertain, comme Athalie le dit elle-même, et que le temple peut être forcé. (L.)

<sup>1</sup> S'il était possible de s'arrêter aux détails dans un tableau qui réunit tant d'effets, on pourrait faire remarquer toute l'élégance de cette langue poétique : Ont conté son enfance, etc. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans cette belle peinture de la joie publique, le poëte n'oublie pas de faire remarquer que quelques Juifs éperdus ont pris la fuite. Il a été dit, au commencement de la pièce, que plusieurs étaient du parti d'Athalie, et adoraient Baal. Plus on examine cette pièce, plus on remarque l'ordre dans lequel tout se suit. (L. R.)

<sup>2 «</sup> Tout le peuple fit une grande réjouissance, et la ville demeura en paix. » (Rois, liv. IV, ch. x1, v. 20.)

<sup>4 «</sup> Et tout le peuple étant entré dans le temple de Baal, ils renversèrent ses autels, brisèrent ses images en cent pièces, et tuèrent Mathan, prêtre de Baal, devant l'autel. » (Rois, liv. IV, ch. XI, v. 18.)

#### ATRALIE.

Dieu des Juifs, tu l'emportes! Oui, c'est Joas : je cherche en vain à me tromper; Je reconnais l'endroit où je le fis frapper: Je vois d'Ochosias et le port et le geste; Tout me retrace enfin un sang que je déteste. David, David triomphe; Achab seul est détruit. Impitoyable Dieu, toi seul as tout conduit! C'est toi qui, me flattant d'une vengeance aisée, M'as vingt fois en un jour à moi-même opposée; Tantôt pour un enfant excitant mes remords, Tantôt m'éblouissant de tes riches trésors Oue j'ai craint de livrer aux flammes, au pillage. Ou'il règne donc ce fils, ton soin 2 et ton ouvrage! Et que, pour signaler son empire nouveau, On lui fasse en mon sein enfoncer le couteau! Voici ce qu'en mourant lui souhaite sa mère 3: Que dis-je? souhaiter! je me flatte, j'espère Qu'indocile à ton joug, fatigué de ta loi, Fidèle au sang d'Achab, qu'il a reçu de moi, Conforme à son aïeul, à son père semblable, On verra de David l'héritier détestable Abolir tes honneurs, profaner ton autel, Et venger Athalie, Achab et Jézabel.

(Athalie sort, les lévites la suivent.)

JOAD.

Qu'à l'instant hors du temple elle soit emmenée 4,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette exclamation est sublime; c'est le *Christe, vicisti,* de Julien l'Apostat. (L. R.) — La tragédie tout entière n'est que le tableau du combat de Dieu contre Athalie, combat dans lequel Dieu daigne s'engager pour instruire les rois, consesoler les opprimés, et faire trembler les oppresseurs. (G.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Latinisme.

<sup>3</sup> L'atrocité des crimes d'Athalie, le sang de ses enfants, dans lequel elle s'est baignée sans pitié, la volonté de Dieu, dont le grand prêtre est l'interprête, sauvent tout l'odieux qui pourrait résulter pour Joas de commencer son règne par le meurtre de son aïeule. Quelle fierté, quelle énergie dans ces imprécations! Ce ne sont pas de vaines déclamations. l'histoire nous apprend qu'elles ne furent que trop accomplies. (G.)

<sup>4</sup> Rois, liv. IV, ch. XI, v. 45 et 16.

Et que la sainteté n'en soit pas profanée. Allez, sacrés vengeurs de vos princes meurtris<sup>1</sup>, De leur sang par sa mort faire cesser les cris. Si quelque audacieux embrasse sa querelle, Qu'à la fureur du glaive on le livre avec elle.

### SCÈNE VII

JOAS, JOAD, JOSABET, ABNER, ET TOUS LES ACTEURS DE LA SCÈNE PRÉCÉDENTE.

JOAS, descendu de son trône.

Dieu, qui voyez mon trouble et mon affliction, Détournez loin de moi sa malédiction, Et ne souffrez jamais qu'elle soit accomplie : Faites que Joas meure avant qu'il vous oublie.

JOAD, aux lévites.

Appelez tout le peuple, et montrons-lui son roi. Qu'il lui vienne en ses mains renouveler sa foi. Roi, prètres, peuple, allons, pleins de reconnaissance, De Jacob avec Dieu confirmer l'alliance, Et, saintement confus de nos égarements, Nous rengager à lui par de nouveaux serments. Abner, auprès du roi reprenez votre place.

# SCÈNE VIII

UN LÉVITE, JOAS, JOAD, ET TOUS LES ACTEURS DE LA SCÈNE PRÉCÉDENTE.

JOAD, au lévite.

Eh bien, de cette impie a-t-on puni l'audace?

<sup>1</sup> Comme de meurtre on a fait meurtri, il était naturel que l'on conservât le sens de l'autre, et c'est ce qui a eu lieu d'abord. Mais l'usage, qu'on ne peut pas toujours expliquer, en a décidé autrement, et depuis longtemps meurtrir ne signifie plus que faire des meurtrissures, des contesions : « Ils l'ont meurtri de coups. » Les Anglais, plus conséquents, disent dans un même sens les deux mots murder et murdered. (L.)

LE LÉVITE.

Le fer a de sa vie expié les horreurs. Jérusalem, longtemps en proie à ses fureurs, De son joug odieux à la fin soulagée, Avec joie en son sang la regarde plongée.

JOAD.

Par cette fin terrible, et due à ses forfaits, Apprenez, roi des Juifs, et n'oubliez jamais, Que les rois dans le ciel ont un juge sévère, L'innocence un vengeur, et l'orphelin un père!

1 Cette pièce est regardée avec raison comme le modèle la plus parfait de la tragédie. On est étonné de ce que son mênte a été reconnu si tard. On peut s'étonner aussi de ce qui a été enlin si généralement reconnu, que, quand nous parlons d'es défauts co muns aux tragédies, nous exceptons toujours Athatie, et que les étrangers en parlent comme nous. Par cù une pièce s.ns amour, sans intrigue, sans aucun de ces événements extraordinaires qu'un poète invente pour jeter du merve.lleux, in éresse-t elle ignorants et conna sseurs, spectateurs de tout âge, si ce n'e-t par le vrai de l'imitation où se trouvent réunies toutes les perfèctions, celle du style, cel e de la vers fication, celle des caractères, celle de la conduite? Cette conduite est si simple, que cette pièce est en poésie ce qu'est en peinture ce tableau de Raphaël qui n'olfre que deux ligures, un ange qui, sans colère et sans émotion, écrase le démon. (L. R.)



# TABLE

| Vie de Racin | е.   |       |     | •    |     |      | •   | • | • | • | • | ٠ | 1   |
|--------------|------|-------|-----|------|-----|------|-----|---|---|---|---|---|-----|
| Première Pr  | ·éfa | ce d  | e I | 3rit | anr | nicu | IS: |   |   |   |   |   | 27  |
| Deuxième P   | réfa | ce.   |     |      |     |      |     |   |   |   |   |   | 32  |
| Britannicus  | S    | ٠     |     |      |     |      |     |   |   |   |   |   | 37  |
| Préface d'Ip | hige | énie. |     |      |     |      |     |   |   |   |   |   | 125 |
| Iphigénie.   |      |       |     |      |     |      |     |   |   |   |   |   | 131 |
| Préface d'Es | sthe | r.    |     |      |     |      |     |   |   |   |   |   | 215 |
| Prologue.    |      |       |     |      |     |      |     |   |   |   |   |   | 219 |
| Esther .     |      |       |     |      |     |      |     |   |   |   |   |   | 223 |
| Préface d'A  | tha  | lie . |     |      |     |      |     |   |   |   |   |   | 287 |
| ATHALIE.     |      |       |     |      |     |      |     |   |   |   |   |   | 295 |



# Bibliothèques Université d'Ottawa Echéance

# Libraries University of Ottawa Date Due

OCT 2 9 1987 XX MOFEY 0 4 2010 OCT 22 TOPP 22 NOV, 1997 L = 1)= 11 AUG 0 6 1990 07 ACUT 1996 001201112



CE PQ 1887 .S3 1866 COO RACINE, JEAN CEUVRES CHOI ACC# 1216458

